MARDI 24 SEPTEMBRE 1991

**BOURSE** 

99 % de « oui » au référendum

- Nº 14511 - 6 F

# L'indépendance de l'Arménie plébiscitée **Difficile**

Tandis qu'une tentative de

concilietion avelt lieu dens

l'Azerbaïdian voisin, l'Armé-

nie e fêté lund! 23 septembre les résultets du référendum

sur son indépendance -

de votants.

99,31 % de « oui » sur 95 %

Les présidents de Russie et du Kazekhstan, MM. Eltsine et

Nazarbaev, ont obtenn une première rencontre dans le nord du

Caucase, entre représentants de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et des

Des discussions entre les prési

MM. Ter-Petrossian et Moutaii-

bov, amsi que des représentants des communantés du Haut-Kara-bakh, ont débuté lundi matin à Jeleznovodsk, une ville du Caucase

située dans la Fédération de Rus-

sie. C'est le premier résultat de la

médiation entreprise samedi en

Azerbaidjan, puis à Stepanakert, chef-lieu du Haut-Karabakh, par

les présidents Eltsine et Nazarbaev,

Lue page 3 Particle de JOSÉ ALAIN FRALON

nations sur la situation dans les Républiques

habitants du Haut-Karabakh.

dents arménien et azerbaïdja

Si l'encienne URSS, avec Des centaines de nationali-tés, a pu être comparée à une immense Yougostavie, eucune de ses régions n'en concentre autant les contradictions que la Caucase : qu'il suffise da dira que les affrentements de toutes sortes qui s'y sont produits depuis trois ane ont causé près de mille morts, beaucoup plus que n'en s'encore fait le guerre actuelle entre Serbes et Croates,

commencée, il est vrai, beeu-

94 .....

Caucase

QUARANTE-HUTTIÈME ANNÉE

De fait, les trois Républiques de Transcaucasie sont très typi-ques de la situation de l'eprèscommunisme dans des régions faiblement développées, avec ses espoirs et ses ratés. La plus peuplée d'entre elles, l'Azerbaïden, a conservé pratiquement toutes ées structures antérieures, notamment un PC recy-clé dans le sationalisme, mais toujanre su pouvoir avec le même appareil : on a même eu la surprise de voir revenir à la tête du Nekhitcheven, eon enclave coincée entre l'Arménie et la Turquie, l'us des hommes forts de Brejnev, l'ancien mem-bre du Polithuro Galder Allev...

E cae inverse, mele tout Lausei décevant, est celui de la Géorgie, Première Républi-que soviétique — angle les Engle battes — qui ait prociamé son indépendence, le psemière quest qui ait étu au suffrage timbersel (un mois avant M. Etzine en Russie) un président non com-muniste, le Géorgie n'e pas autoritarisme de plus en plus inquiétant. En faisant tirer sur des manifestants au début de ce mois, puis en arrêtant plusieurs chefs de l'opposition, ce prési-dent, M. Gamseldourdia, a paru rééditer, mais en sens inverse, le tregédie dont s'étalent rendue conpebles en evrii 1989 des généraux soviétiques. Quelle que soit l'issue du combat incertain qu'il mêne depuis lors contre son opposition coalisée — et ren-forcée per une bonse partie de sa garde nationale, — il est clair que le retonr à le démocratie passe, à terme, per son départ

du pouvoir. Deux lueurs d'espoir dens ce tableau : la première est la mis-sion de médiation que MM. Eltsine et Nezarbeev, les deux hommes forts de le situation soviétique ectuelle, ont entraprise pour tenter de résoudre le problème du Haut-Karabekh, Certes, un succès est très alés-toire, mais du moins les présidents russe et kazakh ont plus de chances d'y parvenir par la aégociation que M. Gorbatchev dans ie peesé even ses soukazes », dont le seul effet stait souvent d'exacerber les

E second s bon cas s est incident de l'Arménie. Malgré un résultat à brajnévien s de 19 % le vote de dimanche en faveur de l'Indépendence tétulière en effet de sa cohésie dimocratique, et le nouveau contracte donne maintenant toutes ses chances à le vole parallers prêcés par le président pedique pronée per le président Tet-Petrossien. Ce dernier ne platde-t-il pas non seulement pour le maintien des liens acono-miques avec Moscou, mais aussi pour une ouverture résolue en direction de ses voisins du Sud, y compris de l'ennemi héréditaire turc? Comme l'a dit un de ses adjoints, c'est blen en deve nant des « pays esrrefours s plutôt que des s'impassess que pourront se consolidar les nou-veux Etats de la région.



# A la demande de la Croatie

# Nouveau cessez-le-feu en Yougoslavie

L'accord de « cessez-le-feu ebsolu », conclu dimanche 22 septembre entre les autorités croates et l'ermée yougoslave, semblait dans l'ensemble respecté lundi en fin de matinée. L'arrêt des combats est assorti d'une levée du blocus que les forces croates imposaient aux casemee fédérales. Lord Carrington, président de la conférence de paix sur la Yougoslavie, parrainée par la CEE, e décidé de convoquer de nouveau celle-ci jeudi prochain.

# Une reculade de Zagreb

ZAGREB

de notre envoyé spécial

Zagreb a fêté dans les abris son nouveau cessez-le-feu décrété dimanche à 15 heures, cette fois directement et simultanément par l'armée fédérale ynugoslave et le gouvernement croate du président Franjo Tudjman.

Il était près de 14 h 30 lorsque, à la surprise générale, Radio-Zagreb a annoncé la nouvelle, qu'elle a répétée à plusieurs reprises. Plus personne ici ne croyalt une trêve possible après que M. Tudjman eut proposé en vain, vendredi et samedi, par deux fois, un cessezle-feu. Non seulement ces offres ont été rejetées, mais le ministre

fédéral de la défense, le général Veljka Kadijevie, avait assarti ses refus de propos menaçants.

Les événements de samedi soir ct de la nuit qui a suivi ont conforté les habitants de la capitale croate dans leur pessimisme, Tandis que des combats et des bombardements étaient signalés sur plusieurs fronts, de nouveaux affrontements éclataient à Zagreb même, autnur de l'une des principales casernes de la ville, Borongaj, encerclée par les forces

YVES HELLER Lire la suite et les articles de FLORENCE HARTMANN et d'AFSANÉ BASSIR POUR page 4 | l'égard du projet de monnaie uni-

#### Compromis entre les Douze à Bruxelles

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

# Progrès décisifs vers l'union monétaire

Les ministres des finances des Douze ont réalisé, samedi 21 septembre, à l'occasion d'une réunion informelle à Apeldoorn (Pays-Bas), des progrès décisifs en matière d'union économique et monétaire (UEM). La proposition néerlandaise d'une Europe à deux vitesses e été rejetée, l'esprit de compromis e prévalu. La conférence chargée de rédiger le traité instaurant l'UEM, en panne depuis le 1ª juillet, est remise sur les rails et pourrait conclure en décembre.

#### La volonté de réussir

**APELDOORN** 

de notre envoyé spécial «La volonté d'aboutir avant la fin de l'année à un traité signé par les Douze est apparue évidente de la part de tous. En vérité, face à la situation économique du monde. face à l'émiettement politique à l'Est, l'Europe a une obligation de résultat », a déclaré M. Pierre Bérégovoy à l'issue de la réunion informelle que les ministres des sinances des Douze unt tenue samedi à Apeldoorn eux Pays-Bas. Cette opinion optimiste était apparemment partagée par l'en-semble des participants, même si M. Norman Lamont, le chancelier de l'Ecbiquier, n'oubliant pas

complètement la « réserve géné-

rale » de la Grande-Bretagne à

que, continuait à nuancer davantage ses propos que ses collègues. L'esprit de compromis a effective ment dominé la réunion.

Les Pays-Bas, appuyés sinnn inspirés par l'Allemagne, avaient essayé de faire progresser l'idée d'une UEM réservée aux pays membres les plus performants. Cette approche, qui faisait resurgir le spectre d'une Europe à deux vitesses, avait été dénnncée début septembre par la majorité du conseil. M. Wim Kok, ministre néerlandais des finances, cut la sagesse de faire marche arrière et samedi M. Theo Waigel, le ministre allemand, montra qu'il était disposé lui aussi à faire preuve de souplesse,

> PHILIPPE LEMAITRE Lire la suite page 23

Le débat sur l'immigration après les déclarations de M. Giscard d'Estaing

# AH! 20T !... JAI COMPLÈTEMENT OUBLIÉ D' AMENER CHIRAC (AVEC MOI!)

# Le retour de Scarlett

La suite d'« Autant en emporte le vent » a coûté 6 millions de francs à son éditeur français

par Bertrand Le Gendre

Brisée par le succès, Margaret Mitchell ne voulait pas entendre parler d'une suite d'Autant en emporte le vent, ni du livre ni du film. Elle traitait par la dérision l'espoir de millions de lecteurs-spectateurs de connaître la fin des aventures de Scarlett O'Hara et suggérait qu'on intitulat cette impensable resucée Autant en rapporte la brise.

Elle est morte sans enfant en 1949, renversée par une voiture dans une rue d'Atlanta, sa ville natale. Deux neveux détiennent les droits de son unique livre dont il s'est vendu depuis 1936 vingt-cinq ou vingt-huit millions d'exemplaires, les versions diver-gent. En France, quarante et un mille August en emporte le vent trouvent acheteurs chaque année dans l'une des cinq collections où le livre existe chez Gallimard. où le livre existe chez Gallimard. En 2011, bélas, Gone With the peut être, Scarlett.

aux heureux neveux, le copyright qu'ils ont hérité de leur père arrivant à expiration. A cette date, l'un des plus formidables succès de l'édition risquait de devenir la proie des plagiaires. Ils ont préféré prendre les

Un demi-siècle après sa publication, Autant en emporte le vent reste une fabuleuse machine à faire de l'argent. Aux Etats-Unis, Warner Books a dû débourser 4,5 millions de dullars pour obtenir des Stephens Mitebell Trusts, la coborte d'avocats qui veillent snr les intérêta des neveux, le droit de publier la suite de Gone With the Wind baptisée Scarlett. Dans les neuf autres pays — ce n'est qu'un début — où ces sept cent soixante-huit pages seront simul-tanément publiées le 25 septem-bre, le choix d'un éditeur a donné lieu à de mémorables sur-conhères de la companyant de

Lire la suite page 17

par François Léotard

rand, et le desordre des esprits qui

accompagne l'un et l'autre, utiliser donner comme liene de conduite Comment a-t-on pu en arriver le Front national après lui avoir «ils le pensent, donc je le dis», là? Par quelles séries de démis- donné naissance, est malheureusesions, de lâchetés, de compromis, ment incontestable. Que le parti de flatteries les plus grands diri- d'extrême droite ait prospéré sur tout débat. On ne peut pas porter geants de ce pays en arrivent-ils à l'humus délétère des calculs électo- de jugements régulièrement afflifaire de M. Le Pen l'astre noir raux, des manipulations en tout geants sur le discrédit qui entoure autour duquel gravitent ces petites genre, des mensonges et des pensées affolées et jalouses? Quelle impuissances, cela est hélas! vrai. est la succession de désarrois, quel Qu'il y ait donc un lien étroit pose, enmme premier ressort et

est l'emporium des ambitions et entre le Front national et le PS, des calculs qui ont engendré cette l'un se nourrissant de l'autre et poursuite triviale, et passablement chacun ne devant sa survie qu'à la déshonorante, de l'un derrière l'au-menace de l'autre, l'Histoire le tre et de tous vers le pire? Que montrera, comme elle l'a montré depuis dix années on ait pu voir ailleurs en d'autres temps. Mais une grande force politique, le PS, qu'anjourd'hui, dans cette course un chef d'Etat, François Mitter-aux voix qui est un véritable épui-

CHANTAL MILLON-DELSOL

au xxº siècle

Les idées politiques

voilà qui est de nature à décourager tout civisme et, pour tout dire, la chose publique si l'an oublie soi-même que la République suppremier principe, la vertu, e'est-à-dire, selon Montesquieu, le cou-

Lire la suite et l'article de DANIEL CARTON M. François Léotard est président d'honneur du Parti républicain.

#### Rébellion militaire et scènes d'émeutes au Zaïre

A la suite, semble-t-il, de la rébellion d'une unité militaire zaîroise, au cours de la nuit de dimanche 22 à lundi 23 septembre, des scènes d'émeutes at de pillaga ont été signalées dans la capitale Kinshasa. Il n'y eureit eu cependant aucun port international ast formá et las ambassadas necidentalas sants de ne pes quitter leur

Lire page 34

CHAMPS ÉCONOMIQUES

Les paysans incompris Malgré leurs manifestations leur productivité et leur poids politiqua, les agriculteurs n'ont pas réussi à susciter une politique d'aménagement de l'espece rural. Enquête chez les paysans, avant leur menifastation à Paris, le 29 septembre prochain. pages 25 à 28

«Sar le vill» et le sommeire se trouvent page 34

Du totalitarisme à la démocratie ; les chemins de la liberté. Collection "Premier Cycle" - 272 pages - 79 F. Puf

LES LIVRES DES PUF QUESTIONNENT LE MONDE

M. Philippe Herzog, cinquante et un ans, est ancien élève de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole nationale supérieure d'administration des entreprises, professeur agrégé da sciences économi-ques à l'université Paris-X Namerre, membre du buresu politique du Perti communiste frençeis, député européen. Il a conduit la liste de son parti aux élections européennes de juin 1989. Il anime surtout, depuis vingt-cinq ens, en compagnie notamment de MM. Paul Boccara et Bernard Marx, la section économique du PCF. Ses travaux théoriques, vulgarisés par la revue Economia et Politique, qu'il dirige, alimentent ce qu'il appelle lui-même «l'école marxiste de la régulation».

Il a rejoint dane l'expression d'une critique ouverte, à l'occasion de la demière réunion du comité central du PCF, le front des contestataires refondateurs > conduits par M. Charles Fiterman, dont il ne partage pourtant pas toutes les orientations. Il explique sa démarche dans l'entretien qu'il



«A la Fête de l'Humenité, voue avez confirmé, en les justi-fiant, les critiques que vous eviez edressées à la direction du PCF lors du dernier comité central. Mais vous evez certainement consteté, comme la plupart des observateurs, que, pour se pert, la direction de votre parti, si l'on se réfère eu diecours de son eecréteire général, continue de suivre une ligne qui fait fi des erguments des minoritaires critiques dont vous feites désormais pertle, Quelles conclusions tirez-voue

de ce décalage?

- Au comité central et en permanence, je m'adresse à tous les communistes et je leur dis ; pour être autbentiquement communistes, il nous faut accomplir de nouvelles mutations, construire un véritable projet, reconcevoir notre organisation. La faillite du socialisme étatiste doit être considérée avant tout comme une chance de sortir enfin d'illusions qui nous ont fait beaucoup de mal. La crise du libéralisme d'Etst, avec son cortège de chômeurs et de communiste pour ouvrir des

» Je m'y emploie et soumets le travail collectif des communistes. Avec une équipe de recherche et d'initiative politique qui travaille depuis près de trente nous expérimentous des idées nouvelles dans la pratique à partir des problèmes posés. Nous avons fait du chemin. Qu'il s'agisse de l'intervention des salariés dans le gestion avec de nouveaux critères, de transformations des institutions nour des avancées autogestionnaires, ou de construire l'Europe autrement beaucoup de commi nistes considérent que c'est un

biea du parti. » De ce point de vue, j'ai vécu cette fête comme un moment très fort, une très grande réussite. Manifestement, face su choc des événements de l'Est, il y a ici une reaction passionnee d'ideotité

» Georges Marchais a fait un discours exaltant notre passé. Il a raison, nous sommes tiers d'être communistes. En revanche, Georges Marchais bloque sur les innovations dont je viens de parler. Il se défend de s'y opposer, mais, en pratique, c'est le cas. Je n'aiderais pas à comprendre la difficulté de notre renouvellement si

»D'ailleurs, tous les communistes, moi avec, ont des difficultes à changer tout en y aspirant. La direction, dans un énorme effort collectif, devrait stimuler et aider, mais elle freine. Mon but: avancer, construire avec tous ceux qui veulent, et en levant les obsta-cles dans une conflictualité constructive. Si le parti était plei-nement consulté, il trouverait intérêt à ce qu'on mette en œuvre les novations.

#### «L'opposition au changement tue»

Qu'est-ce qui vous différen cie encore des anelysee de Cherles Fiterman, Anicet Le Pors, Jack Ralite et des autres pertisans d'une « refondation »

du PCF ? - Il y a des prises de conscience comparables sur la nécessité du renouvellement, et en même temps ce n'est pas la même école d'analyse, le même comportement : les expériences et les réponses différent. Nous avons conscience, les uns et les autres, de l'ampleur du changement à opérer, y compris dans l'ouverture culturelle et la prise en compte des potentialités du monde en devenir. Il y a des

convergences sur les critiques du centralisme dans le fonctionnement du parti.

» Cela étant, nous n'en sommes pas au même point. Charles Fiter-man le dit lui-même : je n'ai pas de projet dans la poche. Pour notre part, en prenant appui sur une riche créativité théorique et sur les efforts des communistes, je pense que nous avançons non seuement l'esquisse mais la charpente d'un réel projet communiste.

» C'est le résultat d'une matnra-

tion prenant en compte les défis de la révolution informationnelle et des mutations du monde, analysant les réponses nouvelles que tentent les dirigeants capitalistes eux-mêmes, pour mieux concevoir d'autres voies. Le projet d'avancées autogestionnaires appelle un parti foncièrement différent. D'où l'absolue nécessité pour chacun, pour nous comme pour Georges Marchais et Charles Fiterman, de confronter les analyses et les réponses. Il y a là un problème de méthode.

» Je pense qu'il faut viser à nous rassembler tous et faire attention à éviter les clivages. Les vues et les réponses diffèrent, parfois divergent? Raisoo de plus pour que chacun avance ses propositions el des autres. C'est ce que j'essaie de faire. Je soumets mes idées sans détour au débat et à l'enrichisse ment. Dans cet esprit, le Parti communiste doit pouvoir s'unir. au lieu de se déchirer.

- Voue avez affirmé que la direction de votre parti s'était montrée «hypocrite» en niant avoir héeité, le 19 août, au moment de la tentetive de putsch, Restez-vous partisan d'une autocritique à ce sujet?

- Il y a cu bésitations, et même ambiguités, et cela a affaibli d'autant la condamnation qui a eu lieu. Mais l'essentiel n'est pas là. Au fond, la perception de l'am-pleur des changements qui sont nècessaires en Unioo soviétique reste encore insuffisante. La direction et beaucoup de communistes ne voient pas à quel point l'ancien système était failli, à quel point lanaev et les autres étaient non pas des communistes mais de francs réactionnaires. Le soutien de la perestroika doit étre total car il s'agit d'un changement radical du système ancien.

» Soutenir, cela ne veut pas dire être inconditionnels. Au contraire, ces peuples ont besoin d'apports critiques constructifs. Il s'agit donc moins de faire une autocritique que d'opérer un tournant dans l'ef-fort d'échanges et de solidarités

» Le communiqué du bureau politique du 27 août était plus criiquable encore que celui du t9 août, car dire que nous n'avons «rien à voir» avec le PCUS, et encore que le changement que nous avons opéré est réalisé pour l'essentiel, ce n'est ni crédible ni

- Quel bilen votre perti devrait-il tirer des événements d'Union soviétique, tant au niveau international qu'eu

- le parlerais plutôt d'une mine d'enseignements à tirer, de motivations à puiser, pour nous dépas-ser. Cela concerne le parti, le projet et notre conception du monde. La chute du PCUS montre que l'opposition au changement tue un parti communiste. On ne pent donc pas ne pas se poser la ques-tion pour la France : s'opposer aux novations, est-ce que cela ne peut pas contribuer à oous mettre en danger? C'est ce qui m'a conduit à poser de front le problème. Je pense qu'il y a des mutations à opérer au-delà de ce que nous

» Le cœur de la question, c'est le projet. Un modèle chute. Je suis convaince que l'idée communiste millénaire n'est pas morte, mais elle doit être absolument so par un nouveau projet, à faire vivre par l'intervention des gens dans la société française et dans le

#### «Il ne faut pas diaboliser le patronat»

Mais quel contenu donnezvous à votre projet? - Un socialisme avec la démo-

cratie, c'est quoi? Il faut s'appuyer sur les acquis historiques de l'Etat de droit pour faire plus et autre chose. Il convient de donner sa chance à l'autogestion. Organiser systematiquement la participation des travailleurs et des citoyens aux décisions, avec des pouvoirs pour tons dans des institutions décen-tralisées et à tous les niveaux, un pluralisme avec reconnaissance et prise en compte des apports de

» Le commandement étatiste de l'écomomie, c'est lini. Uo socia-lisme avec le marché, c'est quoi? Pour dépasser les acquis comme les tares du marché capitaliste, nous préconisons l'intervention des travailleurs dans les gestions des tères marchaods, décentralisés, d' « efficacité sociale », pouvant l'opposer aux critères de la rentabilité capitaliste, vivant aussi en coexistence conflictuelle avec eux.

» Le but est de créer massivement des emplois et des richesses disponibles supplémentaires, en réduisant les coûts matériels et financiers. Il ne faut pas diaboliser le patronat, mais, par une bataille acharnée, établir une prédominance sociale et publique dans une autre économie mixte.

» Quelle conception du monde? Camp contre camp, c'est fini. La question des questions, c'est d'éta-blir des coopérations sans dominations, par et pour les peuples. Cela exige des institutions nouvelles associant intimement des nations sonveraines en Europe et dans le

#### «L'œuvre de Marx

est inachevée » Mais peut-on, aujourd'hui, quend on est communiste, avancer dene une telle voie muni des seules références marxistes, ou faut-il prendre en considération d'eutres références, par exemple les travaux des e meitres à penser » contemporains qui mettent en avant, comme Edgar Morin, la notion de complexité des sociétés humainee et la nécessité d'avoir des réponses complexes eux phénomènes sociaux?

- Oo peut et on doit prendre appui sur Marx. C'est un peu comme Newton en physique: en prenant appui sur Newton, on a été capable de le dépasser. C'est la même chose avec Marx. Marx a créé une théorie éconnmique, mais l'œuvre de Marx est inachevée puisque Marx o'était pas allé jusqu'à traiter de façon développée les problèmes du marché et de la gestion. Si nous avons travaille a la réappropriation de Marx et à son développement, je ne parle tion. Si nous avons travaillé à pas encore de dépassement bistorique, parce que nous aurons beau-coup de pain sur la planche pour aller eu-delà.

» Mais dans cet effort de réappropriation et de développement de Marx il y a déjà des croisements nécessaires. Nous avoos appris de Keynes, d'Albert Simon, de Maurice Allais, dont l'œuvre théorique, pratique et les proposi tions gagneraient à être regardées

de plus près. » Je pense, d'autre part, qu'il

faut revoir le rapport à Lénine. Lénine a surtout été l'homme d'un projet politique; il a eu une très forte créativité dans les conditions historiques de la Russie et de pays fonciérement arriérés. Or, nos conditions sont franchement différentes et je pense que non seule-ment la dictature du prolétariat mais la construction léniniste du parti sont effectivement obsolètes.

» Fai lu Morin sur l'Est, bien sûr, mais Hannah Arendt est aussi un anteur très important que nous aurions du regarder de plus près.

#### « Il faut donner sa chance à l'autogestion» Comment garentir aux citoyens frençeis qui voue observent que les perversions

soviétiques ne pourraient pas, d'aventure, se produire en - D'abord par la force et la qualité de notre critique. Nous n'en avons pas fini avec la démarche ancieane. Ce qui s'est passé à l'Est est plus profond que le stalinisme. La dictature du prolétariat, la conception léniniste du parti portaient en germe certains dévelop-pements ultérieurs, en tout cas le centralisme tunjours prédominant. Il nous faut réfléchir à un autre fonctionnement, permettant la par-ticipation de chaque communiste aux novations et aux décisions (formations, liaisons transversales,

briser la commande verticale). » La critique ne sera crédible que si elle s'accompagne d'interventions bardies pour une

construction autogestionnaire.

» En cette rentrée 1991, nous devrions engager un vaste mouve-ment mobilisateur, mener cam-pagne dans les entreprises, dans les régions, au nivean de l'État, pour développer l'emploi, créer des richesses disponibles accrues, étendre les «marges d'action» de la France, avec des propositions et des initiatives adaptées très des Initiatives adaptées tres concrètes: contrôle social de l'emploi des fonds publics dans les gestions des entreprises, sur le territoire, l'iscalité incitant à l'emploi et dissusdant l'excès d'accumulation l'innacière, etc. Or, des cultures: s'opposent. Beaucoup de communistes pensent que les propositions ne pourment être apolipositions ne pourroot être appli-quées que lorsque le pouvoir chan-gera et se battent d'abord pour un

Pai eu un vif débat, là-dessus, à la Féte de l'Humanité. Des camarades m'ont dit: «Tu veux toujours fignoler plus les proposi-tions», «Ce n'est pas ca qui fait problème, c'est le rapport de forces ». Je leur réponds : c'est une vue étatiste des choses qui témoigne d'une méconnaissance des exigences modernes de la démocratie. Les gens veulent non seulement savoir pour quelles propositions ils votent, mais surtout y travailler par eux-mêmes, se saisir des problèmes réels, confionter les solutions. Nous devons les aider en avancant nous-mêmes d'autres conceptions de l'Etat et de l'union.

#### « Nous extraire de la culture de bloc»

Vous préconisez de « décloi-sonners votre parti. Que propo-sez-vous pour y parvenir?

 Un de nos mnis d'ordre est

«aller vers les gens». Mais comment? Pour precber la bonne parole? Riposter à l'anticommuisme? L'nuverture est vitale pour faire la preuve de notre utilité. Ouverture avec les gens pour confronter les critères et les choix, tirer enseignements des luttes et des expériences.

» Cela exige un décloisonnement interne entre les communistes et leurs organisations. Nous devons nous extraire de la culture de bloc majoritaire contre minorités oppositionnelles, dépasser la conpure entre la recherche et l'expérimen-tation. L'ntilisation de la recherche ne saurait être décidée ni par la scule direction du parti, ni même « tranchée » par le seul congrès. Un décloisonnement externe, d'au-tre part, entre les organisations communistes et les institutions de la société mixte. Nos rapports avec l'ensemble des salariés, les patrons, les autres forces, doivent changer. » Il ne s'agit pas de faire camp

contre camp, ni même alliances pour faire bloc contre un autre, mais de confronter avec tous sur le fond, chercher la coopération constructive même dans les conflits. Quand nn fait ca, on ras-

semble, en tout cas oo intéresse. » Dans cet esprit, le colloque organisé par la revue Issues, les 5, 6 et 7 décembre à La Défense, rassemblera autour de Paul Boccara, mes amis et moi-même, des syndicalistes, des experts et innistes des élus et des responsa bles politiques et d'eotreprises, comme lacques Delors, Jean Gan-

dois, Abel Farnoux, Pierre Guil-

ica, Jean Peyrelevade, Guy Carcas-sonoe, Claude Cheysson, Yves. Guéna... Voilà un exemple de décloisonnement.

#### Les socialistes sont à bout de souffle »

- Si la direction de votre parti s'enfonce dans une dillusion : quand elle e'engonce, face au pouvoir, dans une attitude pura-ment protestataire et une strarient purement revendicative, quels chengements devrait-elle opérer pour revenir à une perspective moins étriquée et plus crédible?

- Il fant être précis au sujet de l'attitude de notre direction. Elle fait appel essentiellement aux ressorts protestataires, même si elle affiche l'intention d'onvrir une perspective, de travailler à l'union. Mais de quelle façon! Quand on fait campagne sur l'idée qu'il y a une majorité de gauche à l'Assemblée nationale pour voter le SMIC

« Prenons ce qui s'est passé à l'Est comme une chance et non comme une catastrophe»

à 6 500 F, on mise sur une illu relèvement des salaires est indis-pensable, en lien avec un vaste essor des qualifications. Cela exige d'intervenir pour d'autres criteres de gestion, d'autres incitations financières... Si l'on ne fait pas cela, les mots d'ordre sont stéréotypes, le lien entre les luttes et la construction politique ne se fait pas et la perspective n'apparaît

» Cultiver le refus contribue an la faiblesse d'apport communiste pèse. Or, les dangers de droite s'affirment, avec des positions réactionnaires d'hommes comme François Perigot, Jacques Chirac ou Valéry Giscard d'Estaing.

- Vous soulignez que le fonc-tionnement des institutions oblige à des alliences électorales. Etes-vous donc partisan d'un retour à l'union de la geuche? Sur quelles bases ras-sembler la gauche dès lors que votre parti revendique fortament le PS est tenté, lui, de s'avencer encore plus avent dans la

- Des alliances sont nécessaires dans le cadre des institutions compagner d'efforts paus useautre union. L'union de la ganche ancienne, c'est fini. Il s'agit aojourd'hui d'unir tous ceux des exclus aux plus qualifiés, qui veulent participer à des objectifs de transformation sociale. Le gouvernement ne doit pas être celni d'une coalition appliquant un promoovement social, mais if doit appnyer an contraire son interven-

» Le PS est en difficulté grave. 'expérience social-democrate échoue en Soède et ailleurs. Les socialistes devraient, eux anssi, consentir une remise en canse; s'ouvrir à des éléments d'antocritique sur les choix concernant la mixité, le marché financier, l'Europe. Leur politique est à bout de souffle et quel est lenr projet? Chacun doit contribuer à ane ouverture à gauche. Quant à nous, communistes, je le répète, nous devous être plus critiques de nonsmêmes, et travailler à des avancees autogestionnaires. Ainsi se formerait un espace de dialogue à gauche, prémice d'un nouveau

#### "- Etes-vous, malgré tout, un communiste heureux?

- Je suis communiste, et plus que jamais, parce que l'idéal antoestionnaire est bien en prise avec les défis actuels. Les difficoltés sont grandes, mais travailler à leur dépassement me motive.

» Prenons ce qui s'est passé à l'Est comme une chance et non comme une catastrophe. Heureux? Oui, ie me sens libéré d'ane hypothèque et déterminé à saisir la chance d'un communisme plus authentique. Moi-même et mes amis éprouvons une certaine libération devant la possibilité de pouvoir épanouir ce que nous avons entrepris depois près de trente ans, personne, d'avoit le courage de nons extraire de méthodes qui enchaînaient notre créativité. Nous avons beaucoup produit mais nous risquions l'essouffiement en raison des blocages. En nous montrant plus audacienz nous sommes aussi plus libres de participer à one renaissance du mouvement communiste.»

> Propos recueillis per ALAIN ROLLAT



CHOAIN **GUILDE DES ORFÈVRES** 25, avenue Albert-I-59300 VALENCIENNES

Tél.: 27-41-57-74

JEAN MICK 100-102, rue La Boétie 75008 Paris Tél.: (1) 42-25-85-68



÷.

MAN TAG A STATE OF

in the last 100-120 ---

يات دونون 1722,186,

To The last

rent gray year

- 15 - 15 A

# Ecrasante victoire des partisans de l'indépendance de l'Arménie

L'Arménie est indépendante. La plus petite, la plus fragile, la plus marquée par les fracas de l'Histoire – mais la plus homogèce aossi – des Républiques de la défnote URSS a voté samedi 21 septembre unanimement (cest le mot) pour un nouveau destin : plos de 99 % des votants ont répoodo « nui » ao référeodum ; 94 % des électeurs inscrits se sont déplacés, et il ne s'est trouvé que 4 152 personoes paur répoodre

Si la victoire des «oui» était prévisible, nul o'imaginait qu'elle serait si limpide. Certaios soodages ne laissaient-ils pas entrevoir des scores beaucoup plos modestes? « Mois ces sundages, expliquait uo député arméoieo, ordient été réalisés avant le putsch d'août. Depuis, tout a changé, nous n'avons plus peur.»

Beaucoup en effet pensaient que de nombreux Arméniens se pro-noncemient contre l'indépendance par craiote de devoir affrnoter seuls les périls réels ou supposés qui guettent leur petite République : crainte de mesures de rétor-sion du «centre»; crainte des voi-sios turcs, iracieos ou azéris; crainte d'être abandonnés par la Russie; crainte, enfin, de ne pou-voir se sortir tout seus du désastre économique actuel. Ainsi, ne pensait-on pas que de nombreux habitants des régious touchées par le séisme de décembre 1988 vote-

raient en majorité pour le «non»? Il n'en a rien été. Ainsi même le Catholicos Vazgnen, premier « pape» de l'Eglise arméniecoe; dont l'attitude envers le régime snviétique a été pour le moins

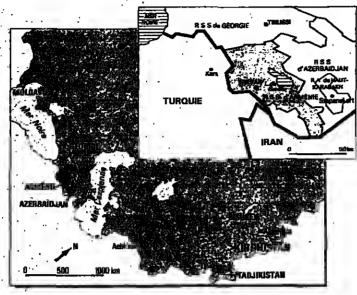

ambiguë, se souvenait fort à pro-pos d'un texte - « voici que se lève cette étoile de la liberte » - qu'il avait écrit... en 19281

Cette journée de référendum a d'abord été une journée de fête. De Tatev à Hagepat et de Sardara-pat à Haghartzin, en passant par Moscou (six ecots « nui » sur 627 votants dans la communauté arménienne), ce ne fut que danses folkloriques, embrassades, chants traditionoels. Les femmes, pent-ètre un peu plus fardées que d'ha-bitude, avaient mis leurs plus beanx vêtements et les hommes leur costume du dimanche. Chermaladrnitement : « voter « oui »

c'est moral». Ici, l'institutrice du village apporte les bulletins «oui» soigoeusemeot dessinés par ses élèves. Là, le président d'un bureau de vote propose aux observateurs étrangers... de mettre un bulletio daos i'uroe : « Allez-y. nous avons confiance en vous i».

Tous oot uo cri du cœur : «L'Arménie va enfin être libre !» Ainsi, lorsqu'à 23 heures, les résultats furent proclamés dans l'ancien siège du Soviet suprême par le vice-président Babken Ararkisian – et même si cbacuo, à ce moment-là, connaissait l'ampleur de la victoire des «noi» - il y eut quelques secondes de flottement.

sentes dans la salle, des Arméniens de la diaspora venus de Los Angeles, de Beyrouth ou de Lyon, aux femmes de ménage, en passant par les militaires, sentaieot que l'histoire d'un peuple était en train de basculer. Et puis les bouteilles de champagne furent ouvertes. Les députés do Congrès américain tinrent à être les premiers à féliciter les responsables arméniens et s'en-gagèrent à demander au président Bush de reconnaître le nouvel

Certes, il ne suffit pas d'un réfé-rendum, si œcuménique soit-il, pour que l'indépendance soit effec-tive. Il reste uo long processus tive. Il reste uo long processus politique et diplomatique pour que l'Arménie rejoigne, par exemple, les pays baltes au seio de l'ONU. La stratégie « légaliste », c'est-à-dire le respect des modalités prévues par la loi soviétique pour permettre à uoe République de sortir de l'URSS, adoptée par le présideot Levon Ter Petrossian, pourrait peut-être retarder l'entrée puisieur de cette indépendance. en vigueur de cette indépendance. Encore qu'il faille se demander ce que représente aujourd'hui la loi soviétique. Il faudra certainement que l'Arménie obtienne l'adoube-ment des grandes puissances, et d'abard de la Russie de Boris

D'ores et déjà, l'Arménie met en place ses structures politiques et, dans quelques semaioes, aura lieu une élection présidentielle. Tout indique que Levon Ter Petrossian sortira vainqueur de ce scrutin, tant est grand son prestige dans le pays. Mais cela, c'est l'avenir, et comme il est difficile de parler de l'avenir dans un pays où les réfé-rences au passé sont si intenses et permanentes...

JOSÉ-ALAIN FRALON

#### La mission de conciliation dans le Haut-Karabakh représente un enjeu considérable pour M. Eltsine

Chaotique, émailiée d'incidants, difficija au point de paraître presque impossible, la misaion da conciliation antreprise par Boris Eltsine et le président kazakh Nazarbaev pour tenter de trouver una solution au drame du Haut-Karabakh aura au moins eu un mérite : celui d'evoir eu lieu, et de montrer que les nouveaux hommes forta da i'ax-URSS sont conscients des responsabilitéa acerues que l'impuiesence du « centre » ( M. Gorbatchev) leur

MOSCOU

de notre correspondant

Retardée d'une journée par les ennuis de santé du président russe, la mission entreprise vendredi dernier, et qui se poursuivait ce lundi 23 septembre se déroule en gros conformément au schéma initialement prévu. Les présidents russe et kazakh se sont d'abord rendus à Bakou pour entendre le point de vue des Azerhaïdjanais apparemment inquiets d'avoir le plus à perdre dans cette affaire. Il est en effet difficile d'imaginer qu'un début de solution ne passe pas au minimum par le rétablissement d'on statut d'aotonomie pnur ce Haut-Karabakh où la population est en majorité arménienne.

On crut même un moment que le

On crut même un moment que le voyage alkait tourner court, l'agence d'iofnrmatinn azerbaïdjanaise annonçant samedi que MM. Eltsine et Nazarbaev renonçaient à se rendre à Stepanakert, c'est-à-dire au cœur de la zone d'un conflit qui a tué près de mille personnes en troi.

Pourtant MM. Eltsine et Nazar-baev finireot bien par arriver dimanche matin dans la capitale du

Haut-Karahakh où des milliers d'Arméniens les attendaient depuis la veille. En fait, ils attendaient Boris Ettsine, accueilli sinon en sauveur potentiel, du moins, comme le procla maient les pancartes, en « espoir du Karobakh ». Car, tout naturellement, le président kazakh Nazarbaev apparaît dans ce voyage comme uo contrepoids « musulman» destiné à montrer que la sensibilité azérie n'est pas negligée. Le président azerbaïdjanais Mutalibov était veno lui aussi, puisque l'objectif était d'entamer un dialogue entre toutes les parties en présence, mais cette première tentaive a échoué. Voyant que les drapeaux arméniens flottaient au-dessus des bâtiments publics de la ville, le président azéri a refusé de participer à la rencontre. De tnute évidence, l'amhiance o'était ni au calme ni à la réconciliation: des reporters ont été frappés par une foule surexcitée et, fait beaucoup plus grave, un journaliste azéri a même été enlevé. Ce fut donc, selon l'expression de M. Eltsioe, une visite « tumultueuse et complexe» mais les discussions avec les dirigeants locaux furent tout de même « constructives »...

Vint ensuite dans l'après-midi de dimanche l'étape d'Erevan, au

même «constructives»...

Vint ensuite dans l'après-midi de dimanche l'étape d'Erevan, au milieu d'un impressionnant dispositif de sécurité. A son arrivée à l'aéroport, M. Eltsine a déclaré que, «sur une sèrie de questions, les positions étaient concordantes». Il était aussi «exclu», a-t-il ajouté, que le conflit «puisse être réglé ou niveau du « centre » par le président Garbatchev, car ce serait perçu comme une immixtinn dons les affaires internes des Républiques».

#### Rencontres à Jeleznovodsk

Mais la rencontre essentielle, celle où tnutes les parties devaient essayer de lancer un long processus de négociation, s'est engagée lundien terrain oeutre à Jeleznovodsk, dans le territoire de Stavropol, c'estadire de l'ancien « fief » de M. Mikhail Gorbatchev. Uo Gorbatchev qui, dans tnute cette affaire, brille par son absence – ce que o ont pas manqué de souligner les deux médiateurs voluntaires. On ne peut pas laisser couler le sang tandis que le «centre» ne fait nen, avait expliqué en substaoce M. Nazarbaev avant de s'envoler pour le Caucase. M. Eltsine à Stepanakert fut encure plus direct : « Cela fait trois ans que Gorbatcher aurait dit renir ici.» Le président soviétique avait pourtant tenté de jnuer uo rôle en invinquaot luimème la question du fiaut-Karabakh lors de la réuninn, il y a une semaine, du Conseil d'Etat. Il présente Mais la rencontre essentielle, celle semaine, du Conseil d'État. Il prèsemame, du Conseil d'Etat. Il pré-parait aussi un décret qui tendant à restituer à la région un statut parti-culier et à lui confèrer une sonte d'admioistration provisoire. Mais le projet a déjà été très mal accueilli en Azerbaïdjan, et M. Nazarbaev lui-même, avant M. Eltsine, l'avait pratiquement enterré en déclarant qu'il violait les droits des autorités de Bakou.

Les chances de succès des présidents russe et kazakh restent fort minces en dépit de la « parfaite neutralité » proclamée par M. Eltsine. Il tralité» proclamée par M. Eltsine. Il y a eu trop de morts, trop d'atrocités de part et d'autre pour que les esprits s'apaisent rapidemeot. De plus, la précédente mission entreprise par le président russe au sujet de l'Ossétie du Sud (où la population locale refuse le joug géorgien) a été tout sauf un succès. Mais c'était avant que les événements d'août ne bouleversent le paysage soviétique et les rapports de force à Moscou. Même si MM. Eltsine et Nazarbaev n'obtiennent d'aotre résultat que d'amorcer une négociation entre les n'obtiennent d'aotre résultat que d'amorcer une négociation entre les parties, leur mission au Caucase sera peut-être la première d'une lon-gue série. Qui d'autre que les diri-geants des principales Républiques pourrait en effet jouer le rôle de « superpompier » volant et circons-crire, snon éteindre, les incendies mi couvert un peu partout y comcrire, sinon éteindre, les incendies qui couvent un peu partout, y compris sur les territoires russe et kazakh? Un échec complet, par contre, augurerait fort mal de l'efficacité de l'étrange institution provisoire qui consacre la prééminence des dirigeants des Républiques. JAN KRAUZE

#### Etat d'urgence an Tadjikistan

Le Parlement du Tadjikistan a instauré lundi 23 septembre l'état d'urgence sur tout le territoire de cette République d'Asie centrale soviétique, à la suite de la suspen-sion annoncée dimanche de l'activité du Parti communiste de la république, a indiqué l'agence

La décision de suspendre les activités du PC et de nationaliser tous ses biens avait été prise par un décret du président par intérim du Tadjikistan, M. Kadreddine Asionov, qui a été amené lundí à donner sa démission. Le PC tadjik s'élait transformé samedi, lors d'uo congrès extraordinaire, en Parti socialiste. – (AFP.)

#### Le président de la Géorgie accepterait de nouvelles élections

Gamsakhourdia aurait accepté la reprise des trevaux du Perleélections, à la suite d'un weekend de tansions et d'effontements qui a fait trois morts, eelon l'egence Tass, dont un opposant qui s'est immolé par le feu. Meis L'opposition, qui s'est emparée du bâtiment de la télévision et bénéficie du soutien de gardes nationaux bien armés, récleme toujoure le démission du président.

La journée de lundi 23 septembre s'ouvrait à Tbilissi sur une pro-messe arrachée au président Zviad Gamsakhourdia de réunir le parle ment pour examiner l'organisation de nouvelles élections. Mais il o'est pas certain que cété concession tar-dive suffise à fidire baisser la tension en Géorgie après les violents affronements de la mit de samedi à tements de la mit de samen a dimanche, qui out fait, seino l'agence l'ista intità inorts et une quaminaire de filicade. Parmi ces truis premières vigtimes des semaines d'agilation que connaît cette République cancasiente, figure na médecin de frobte-sept ans. M. Givi Abesadze, qui s'est immolé par le fen sur l'avenue Roustaveli en criant « A bas Gamsakhourdia !

Intercession

du patriarche

La tension ciari bentalement onte saucii apet mili lorsque a milianti da Pari ariocal de-

des initiants du Pairi asinonal dé-mocrate, dont le président Guia Tchantours a dié instêt, out tenté d'entantes une grère de la faire, sur les marches du Parlement, donnine réservé des manifestations en faveur du président. Ils out, été benale-ment dispersés par les forces de l'ordre, et plusieurs personnes out été arrêtées. Mais quelques houres plus tard, plus de 10 000 manifes-tants de l'opposition se sout rendus

tants de l'opposition se sont rendus à less tour devant le Parlement,

née. Ils étaient protégés par plu-sieurs centaines de soldats de la reprise des trevaux du Perle-ment pour fixer de nouvelles équipés d'armes automatiques et de pinsieurs vébicules bliodes. Leur chef, M. Tenguiz Kitnvani, a adressé dimanche un mè président Gamsakhourdia; exigeant sa démission sous vingt-quatre heures. Tous les leaders de l'opposition étaient regroupes là, ceux des petits partis radicaux non représentés au Parlement, mais aussi les députés de l'opposition modérée qui avaient jusqu'à ces deroières. semaioes snoteou saos réserve M. Gamsakhourdia. Pour la pre-mière fois, tous s'accordaient à exiger la démission du président, élu au suffrage universel avec plus de 86 % des suffrages en mai dernier.

Le président géorgien Zviad tré aux premières beures de la jour-

A l'issue de longues discussious entre émissaires, M. Gamsakhourdia a accepté de négocier avec le prési-dent de la commission des affaires étrangères du parlement, M. Tedo Paatachvili, nouveau leader de l'opposition parlementaire. L'entrevue s'est détoulée dans la résidence du patriarche de l'Eglise orthndoxe géorgienne liia II, à l'entrée de Tbilissi. M. Pastachvili a informé l'op-position qu'à son avis M. Gamsa-khourdia était prêt à faire des concessions rapides, mais qu'il refusait toujours de se démettre de ses fooctions. - (AFP, Reuter.)

La tension est encore montée. d'un cran en Moldavie où les Moldaves roumanophones indépendantistee s'oppoeent aux russophones pro-soviétiquee. Les eutorités tentent de calmer le jeu. Le práaident moldave «spéculations» sur une réunification de la Moldavie et de le Roumanie qui effraient les russophones. Le Soviet de la zone russophone a voté la fin du blocus des trains, mais l'occupation des voies ferrées se poursuivait dimanche 22 septembre.

BUCAREST

de notre correspondant

M. Mikhall Gorbatchev a demandé en fin de semaine que les différends ethniques et territoriaux soient résolus par le dialogue, particulièrement en Géorgie et en Moldavie. Dans cette petite République du sud-ouest de l'URSS où s'opposent les Moldaves indépendantistes roumanophones et la minorité russophone pro-soviétique, les autorités de plusieurs cantoos teotent sans grand succès d'ouvrir le dialogue malgré la montée de la tension entre Kichinev, la capitale mol-

# Poursuite du blocus en Moldavie

dave et Tiraspol, la ville bastion des russophnoes à l'est de la Mol-Afin d'entamer des négociations, le Soviet de la «République russo-phone du Dniestr» avait voté le 20 septembre la levée du blocus ferrnviaire qui paralyse depuis plus de quinze jours l'économie

moldave. Mais malgré la libération par Kichioev d'un élu local, le comité des femmes cootinue l'occupation des voies ferrées « jusqu'à lo libération de tous les députés » russophones arrêtés par les Moldaves pour soutien au coup d'Etat, nous a déclaré dimanche soir une des organisatrices du mouvement.

Au cours de la nuit de jeudi à vendredi dernier, uo incideot a fait échouer le marchandage. Alors qu'il se trouvait à Tiraspol, le vice-ministre de l'iotérieur moldave, M. Constantin Antoci a été victime d'une tentative d'enlève-ment par un russophone. Ce dernier qui portait une arme sur lui a été arrêté, précise l'agence offi-cielle moldave Moldavapress. Des coups de feu ont été tirés selon le porte-parole du Dniestr, joiot par téléphone.

Même si le président moldave jugeait récemment oécessaire « de prendre des mesures concrètes pour liquider ces finyers de tension inter-ethniques », M. Mircea Snegur, qui doit se présenter devant les électeurs le 8 décembre, a tenté samedi de rassurer les russophones

qui craignent une future « rouma-nisation ». Il a qualifié de « cumpagne hystérique et untipopulaire les « spéculations des séparatistes » selon lesquelles la Moldavie aliait être réunifiée avec la Roumanie. Cela ne correspond pas à la « poli-tique afficielle » de Kichinev, a-t-il aftirmé, bien que la réunification à moyen terme chostitue la ligne

officieuse des autorités moldaves.

Des officiers saviétiques de Tiraspol unt fait savoir qu'en cas de tentative de déblocase par la force des vuies ferrées, ils se rangeraient du côté de la garde natio-nale do Dniestr, jusqu'à décrêter la mobilisation. Ces officiers avaient déjà affirmé qu'ils refuse-raient d'évacuer le territoire du mée rouge de Moldavie.

En visite officielle à Bucarest, le président ture Turgut Ozal a pris d'autre part vendredi la défense de la mioorité gagaouze (Turcs ortho-daxes) du sud de la Maldavie dont les leaders communistes et pro-soviétiques sont eux aussi détenus à Kichioev, soulignaot qu'eo mars derniere il n'avait pas rencontré secrètement mais au contraire officiellement» le président gagaouze M. Stepao Topal, actuellement sous les verrous. Le président ture a déclaré publiquement que « lo Moldavie devrait avoir une attitude plus souple vis-à-vis des

JEAN-BAPTISTE NAUDET



# ICHEL ALBERT



Jean-Pierre Elkabbach ! Europe 1 Michel Albert a un don : celui de dégager de leurs gangues de vrais problèmes et de les soumettre, une fois épurés, au jugement de

ses contemporains. Jacques Lesourne | Le Monde

Collection L'Histoire immédiate dirigée par J.-C. Guillebaud, 120 F.

Editions du Seuil

a leist tour devant le l'antennent, alons que les quelques milliers de sympathisants de M. Camisakhoundia s'attaquaient aux barricades de l'opposition érigées à l'autre bout de l'avesue. Les attaquants ont progresse rapidement, détruisant au passage les bureaux de deux partis d'opposition et incendiant des volumes. Mais le melian adorsies de la linea de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de

tares. Mais la police géorgieoce o'est pas intervenue et les armes à feu n'amaient pas été utilisées.

Les manifestants de l'opposition se sont alors regroupés dimanche autoir de l'immeuble de la télévision, dans lequel l'ancien premier ministre Tenguiz Sigona, devenu un des leaders de l'opposition, a péné-

# Le revirement des chefs de l'armée fédérale a permis un nouvel accord de «cessez-le-feu absolu»

BELGRADE

de notre correspondante

Après avoir annoncé, samedi 21 septembre, que l'armée fédérale « avait été contrainte de déclencher de grandes opérations militaires e contre la République de Croatie, qui «ignore totalement le dernier accord de cessez-le-seu signé le 17 septembre à Igalo en présence du médinteur européen lord Car-rington », le ministre fédéral de la défense, le général Veliko Kadije vic, a accepté dimanche matin de négocier avec les autorités croates un nouvel accord de cessez-le-feu

début d'après-midi, le ministre général Kadijevie a nrdonné « à tous les commondements et à toutes les unités de l'armée fédérale sur le territoire de Croatie d'interrompre toute opération et tout mouvement de troupes et d'assurer un cessez-le-feu absolu à 15 heures, le 22 septembre ». De son côté, le président de Croatie, M. Franjo Tudjman, summait les furces armées croates de faire de même et ordonnait aux pouvoirs locaux d'assurer le ravitaillement normal de toutes les casemes fédérales sur le territoire de la République de

#### « Rompre les ponts »

Le ministre fédéral de la défense a donc fini par céder aux sollicitations pressantes du président croate en vue d'une trève. Le général Kadijevic avait pourtant rejeté le premier appel de . Tudjman en accusant «le régime croote d'utiliser les méthodes oustachies et une propa-gonde digne de celle de Goebbels (...) pour rompre les ponts entre Serbes et Croates (...) et entraîner la majorité des citoyens de Croatle dans de sanglants conflits inter-

Persévérant, M. Tudiman avait lancé un deuxième appel samedi soir, dans lequel il précisait les conditions du cessez-le-feu, condies dimanche matin par le génélignes dimancii ral Kadijevic.

Dens un communiqué officiel diffusé dimanche à 22 beures, le ministre fédéral de la défense a dressé la liste des attaques menées par les forces croates contre les unités ou les easernes fédérales après l'échéance du cessez-le-feu. Se gardant de tirer la moindre conclusion, le général Kadijevic sommait les autorités croates de faire respecter l'accord.

Dans le même temps, le président croate estimait à la télévision de Zagreb que « le cessez-le-seu représentait une victoire de la poli-rique croate vers une Croatie souve-raine ». Reconnaissant pour la pre-mière fois que, parmi les siena, «il y en avait qui resuseraient une solution pacifique», M. Tudiman a appelé ces derniers à comprendre que «la Croatie doit parrenir à son indépendance et à sa souveraineté pacifiquement et avec le moins de victimes possible».

Reste à savoir, une fois de plus, si les appels de M. Tudjman seront entendus et s'il a les moyens de faire pression sur les forces les plus radicales, très pres-santes parmi les commandements locaux de la garde nationale

S'il est encore difficile d'expliquer le revirement du général Kadijevic, l'insistance de M. Tudj-man pour parvenir au plus vite à une trêve témoigne de la crainte de la Croatie face aux menaces réelles d'une offensive de grande ampleur de l'armée fédérale : le baut commendement militeire fédéral avait donné, la semaine dernière, l'ordre de mobilisation

Cette mesure, prise sans consul-tation des autorités civiles fédé-rales, s'était traduite par d'immenses déploiements de troupes et d'armement aux frontières de la Croatle. Certaines unités de réserve provenant de Serbie avaient même déjà pénétré sur le territoire croate, notamment à l'est en Slavonie.

#### Les craintes de la Bosnie-Herzégovine

L'appel des réservistes en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro et en Serbie, a provoqué de vives réactions dans la République de Bosnie. Le président du gouverne-ment, M. Jure Pelivan, a condamné la mobilisation des réservistes de cette République, la qualifiant d' «illègale», alors que la situation est de plus en plus tendue dans cette République où cobabitent Serbes, Croates et Musulmans. Les autorités de Bosnie oot, pour prévenir du nou-veaux troubles, mobilisé les réservistes de la police et ordonné semedi le retrait immédiat des troupes provenant de Serbie et du Monténégro.

Les unités mobilisées an Monténégro avaient en effet entrepris une incursion sur le territoire de Bosnie, se déployant en Herzégovine jusqu'à Mostar pour empêcher une attaque éventuelle

des forces armées de Croatie contre les installations militaires fédérales de cette ville. Face à la présence de soldats monténégrins dans ces régions à majorité croate et musulmane, la panique s'était emparée des habitants. Bien que le président du Monténégro, M. Bulatovic, fidèle allié du prési-dent de Serbie M. Milosevic, ait pleinement approuvé la mobilisation, l'opposition de cette petite République du sud de la Yougos-

lavie a été nette. Selon phisieurs témnignages, il semblerait par ailleurs que l'incorporatinn des réservistes au Monténégro se soit faite en partie par la force. En Serbie, la situation est plus complexe puisque le nombre d'insoumis a été compensé par le

nombre de volontaires. Bien permette d'évaluer l'ampleur de la mobilisation de ces derniers jours en Serbie, les milieux étudiants de Belgrade estiment qu'il s'agit d'une véritable mobilisation générale.

Alors que les médias serbes s'efforcent de convaincre les gens de s'enrôler comme volontaires, plusieurs manifestations de réservistes et de leurs familles ont en lieu ce week-end, en l'occurrence à la caserne de Velike Plane où plusieurs centaines de réservistes ont refusé de quitter la Serbie, ou bien à Novi Sad, où an millier de parents ont appelé à la démobilisa-

FLORENCE HARTMANN



Au petit matin, dimanche, les Croates apprenaient la chute d'une ville, Petrinja, située à une soixan-taine de kilomètres au sud-est de Zagreb et surtout à une douzaine de kilomètres sculement du centre industriel de Sisak, dont la raffinerie et l'acièrie font une position stratégique d'une extrême importance pour la Croatie.

Dimanche matin, donc, le pessimisme était à son comble lorsque deux nouvelles sont venues atténuer légèrement l'impression de défaite : la prise de deux casernes recelant un arsenal important, l'une à Zadar, sur la côte dalmate - plus de vingt camions d'armes y ont été repérés, selon l'agence croate Hina – et l'entre à Varaz-din, à 70 kilomètres au nord de Zagreb. Les militaires fédéraux de cette dernière ville, sur la route menant à la frontière hongroise, se sont rendus, permettant anx Croates de récupérer un bien ines-timable : des chars, par dizaines selon des sources croates.

Mais ces nouvelles ne parve-naient pas à faire passer le goût de tites copitulation (selon l'expression d'un bistorien responsable d'un institut d'études sur les pays de l'Est) laissé par les tentatives malheureuses du prési-dent Tudiman de faire admettre une trève par Belgrade. Surtout, elles ne pouvaient dissiper aisément le sentiment que plus rien ne pourait arrêter l'armée, et certains allaient jusqu'à envisager une coccupations an moins provisoire de la Croatie. « Tudjman o offert deux petites capitulations mais les

totale », estimait ainsi cet historien, M. Daniel Ivin.

Ces e deux petites capitulations », ce sont les deux lettres que le président croate a envoyées vendredi soir et samedi au genéral Kadije-vic. Dans la première, M. Tudj-man proposait au ministre fédéral de la défense deux gestes simulta-nés que ce dernier ordonne à connés : que ce dernier ordonne à ses troupes de cesser tout monvement et toute action offensive, tandis que lui-même ordonnerait la levée du blocus (eau, électricité et

# de la direction croate

Dans sa réponse, le général Kadijevic refusait de fait la simul-tanéité et, tout en se déclarant e toujours prêt à la négociation », exigent que les conditions d'un cessez-le-feu soient d'abord observées par la garde nationale croate, à laquelle il reprochait d'avoir enleve trente-deux casernes. Samedi, le président Tudiman est revenu à la charge, proposant de nouvean au général Kadijevic d'oret levée du blocus des casernes. Cette fois-ci, c'est une déclaration tonitruante du général Kadijevic, ennonçant une « opération déci-

sive», qui lui a répondu... Vingt-quatre heures plns tard. toutefois, les combattants croates saucissonnaient et fumaient tran-quillement, à découvert, devant la caserne de Borongaj, là où un peu plus tôt, à l'heure même à laquelle la trêve devait être en vigueur, ils étaient encore embusqués derrière sacs de sable et murets de béton, tandis que les affrontements autour de cette même caserne, de 13 heures à 14 h 30 et une alerte aérienne déclenchée à 14 h 55 et levée près d'une beure plus tard, avaient jeté tout Zagreb dans les

ADRIATIQUE

Entre-temps est tombée la nou-velle de l'accord intervenu directement à 11 h 50, lors d'une conversation téléphonique entre le président Tudjman et le général Kadijevic, aux termes duquel le premier a ordonae aux forces croates de «cesser toute attaque et sez-le-feu total » dimanche à partir de 15 henres, ainsi que la reprise de l'approvisionnement des casernes fédérales e en eau vivres, électricité et médicaments ». De son côté, le ministre de la défense a ordonné à l'armée de eesser tontes ses opérations et d'appli-quer une trêve également totale. En outre « nprès l'application de cet accord sur un vériable cesserle-feu, des négociations seront engagées sur la mise en aurre de toutes les obligations contenues dans l'occord signé à Igolo le 17 septembre 1991 » (entre les pré-sidents croate Tudiman et serbe Slobodan Milosevic, ainsi que le général Kadijevic et lord Carrington), indique l'accord passé par

Dimanche solr, le président croate a tenu à affirmer dans une déclaration télévisée que la Croatie ue renoncerait pas à sa politique d'indépendance et que l'accord passé avec l'armée ne représentait pas un compromis. Il a également évoqué la possibilité de bombardements sur Zagreb ainsi que sur d'autres villes pour justifier son appel an cessez-le-feu, estimant que la Croatie avait fièlé la guerre totale.

Il est néanmoins clair que Zagreb, en réclamant aussi instam-ment une trève et en étant forcé de lever le blocus des casernes, a de lever le blocus des casernes, a copéré nu spectaculaire recul et signifié l'échec de la nouvelle politique de défense plus «agressive» que par le passé, mise au point il y à une dizzine de jours par le gouvernement de M. Tudjman. Une e nouvelle tactique » dont on faisait grand cas ici et dont le blocus des casernes fédérales constituant le point essentiel.

Plutot que d'affaiblir l'armée. comme on l'escomptait à Zagreb, le siège des casernes a déclenché une escalade - offensive, démons-tration de force impressionnante et mobilisation massive des réservistes serbes - à laquelle les forces croates ne pouvaient faire face en raison d'une infériorité criante. e La dernière et grosse erreur de M. Tudiman, estime M. Ivin, aura été d'ordonner le blocus et l'attaque des casernes, qui ont touché directement in fierte des soldats ». Ceux-ci ne pouvaient accepter une telle humiliation.

#### Un incident révélateur

Dans les milieux officiels croates en revanche, on met l'accent sur le « revirement » du général Kadije-vie, ponr l'imputer aux « fniblesses » qui se sersient fait jour an sein de certaines unités de l'armée fédérale. On cite ainsi la facilité et la rapidité avec lesquelles les officiers de Varazdin auraient fui leurs casernes, laissant derrière eux des hommes de troupe désemeux des hommes de troupe désem-

sources que de se rendre. Les événements de ces deux derniers jours n'en ont pas moins fait apparaître de profondes et dange-reuses divisions en Croatie entre les partisans d'une nêve et caux pour qui un cessez-le-feu dans l'état actuel des choses frise la canimistion capitulation

Un incident survenu dans la nuit de samedi à dimanche, en

pleines tractations entre M. Tudiman et l'armée fédérale, est révéla teur de ce climat. Le vice-prési-dent du Parti du droit, formation d'extrême droite dotée d'une force militaire importante, qui se bat aux côtés de la garde nationale, M. Ante Paradzik, a été tue par la police dans des conditions controversées. Selon le ministère croate de l'intérieur, un policier a tiré sur la voiture de la victime, alors que

Bosnie-Herizégovine

celle-ci avait refusé de s'arrêter à nu partage Des coups de fen auraient même été tirés de la voiture sur les poli-ciers, dont un aurait été blessé. La version fournie par un cadre de ce parti (dont le dictateur Ante Pave-lic fut vice-président avant la denciente guerre mondiale) contredit totalement cette thèse : présent dans la voiture, M. Ivan Orzanic assure que celle-ci s'est arrêtée à tous les barrages disposés sur la route empruntée pour rejoindre Zagreb. Au dernier barrage, dans l'est de la ville, raconte M. Orzanic, un policier s'est légèrement reculé et a posément tiré sur le véhicule immobile, sans rien avoir demandé à ses occupants.

EENFA

#### «Pas de compromis possible »

Ante Paradzic a éré tné sur le coup et le chanffeur blesse au bras. Assis à l'arrière, M. Orzanic est sorti indemne: « Je ne peux pas dire que c'est un meurre mais c'en est tout prèse, estime ce responsa-ble du Parti du droit, précisant avoir compte quarante impacts de balles sur la voiture. Pourtant, affirme-t-il encore, le Parti aide le régime de M. Tudiman, pour qui il a appelé à voter. Mais le Parti du droit n'est pas avare de criti-ques contre le gouvernement eroate, dont M. Orzanic estime qu'il « parle beaucoup mais ne fait rien ». Il ne cachait pas, dimanche matin, son hostilité à un cessez-lefeu, qu'il sersit a naif et stupide d'accepter, alors qu'une grande par-tie du pays [la Crostie] est occu-

all n'y n pas de compromis pos-sible sur la question de l'indépen-dance e et « la seule voie possible est de se battre», juge M. Orzanic, pour qui se rendre équivant à un suicide. La milios de ce parti-intégrée à la garde nationale, mais ayant son propre commandement, selon M. Orzanic - est de celles dont le ministre de l'information, M. Branko Salai, disait récemment qu'elles devaient se soumettre au pouvoir et intégrer totalement la garde nationale ou s'exposer à être désarmées. Elle est de ces groupes desarmees. Elle est de ces groupes sur lesquels les autorités croates semblent n'avoir qu'nn contrôle très réduit, de ces formations bien armées qui se trouvent le plus souvent en première ligne et auxquelles certains, à Zagreb, attribuent une nette propension à ignorer les trêves.

D'autre part, l'accord de cessez-le-fen actuel n'a été conciu qu'en-tre l'armée fédérale et les autorités croates, laissant les mains libres aux irréguliers serbes, dont la enndnite prouve assez la valeur qu'ils accordent habitaellement eax trêves et qui ont toujours nie, publiquement, marcher la main dans la main avec les militaires dans leur guerre de conquête.

Excès d'optimisme ou certitude de garanties solides. Zagreb a, pour quelques heures, dimanche soir quesques neures, dimensus soir, retrouvé son visage des maits ordinaires, ses lampadaires et ses illuminations. Et ce, maigré me fusillade en fin d'après midi, à proximité de la gare centrale, qui a fait souffler un vent de nanque justificant les pronosties les plus sombres sur les chances de survie de cet énième cessez-le-feu.

YVES HELLER

Aux Nations unies

# La France va présenter un projet de résolution établissant une «force d'urgence»

La France s'apprête à solliciter l'appui de l'ONU pour l'établissement d'une « force d'urgence » qui sereit chergée de « vérifier, superviser et confirmera un cessez-le-feu, selon le formule préparée par le Quai

**NEW-YORK (Nations unies)** 

correspondance

Les consultations au sujet de la Yougoslavie ont commencé. dimanche 22 septembre, avec l'arrivée à New-York des ministres des affaires étrangères des pays membres du Conseil de sécurité Recevant des journalistes, le chef de la diplomatie française, M. Roland Dumas, a estime que la situation yougoslave était « très malsaine». En tant que présidente du Conseil de sécurité pour le mois de septembre, la France souhaite présenter un projet de résolution « ordonnont » un cessez-lefeu en Yougoslavie.

Selon des diplomates oecidentaux, la France souhaite l'adoption d'une résolution en vertu du chapitre 7 de la charte des Nations unies. Les décisions prises sous ce chapitre sont contraignantes et peuvent être adoptées par « tous les moyens, y compris la force ». Toutes les résolutions concernant l'invasion du Kowest par l'Irak avaient été adoptées en vertu de ce chapitre. Faisant allusion aux conséquences des combats pour les pays de la région, et à la menace pour la paix et la sécurité internatimales, le projet de texte français devrait «ordonner», selon la for-mule du ministre, un arrêt « immédiat » des hostilités et apporter son soutien aux efforts pour la paix engagés par la Com-munauté européenne, notamment l'envoi d'observateurs sur le ter-

Mais, selon Paris, ceux-ci ne suffisent pas à la tâche, et la France, en tant que présidente du Conseil, désirerait également l'éta-blissement d'une « force d'urgence » mandatée par l'ONU.

#### Une idée « flexible »

La France demanderail au secrétaire général des Nations unies d'engager des consultations avec les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats susceptibles de contribuer à l'établissement de la paix. Comme mesure d'accompagnement, l'éventuelle résolution déciderait un « embargo » sur toutes les livrai-sons d'armes à la Yougoslavie.

L'idée de la France de faire passer cette résolution au Conseil de sécutité est « pour le moins ambi-tieuse, mois flexible », selo a M. Dumas. Au cours d'une première séance de consultations à quinze, jeudi, scules l'Autriche et la Belgique ont appuyé l'initiative de Paris (le Monde daté 22-23 sep-tembre). Les Britanniques sont demeures wires prudents », en se déclarant préoccupés du sort des militaires envoyés sur un terrain dangereux. Les Britanniques font état de

l'expérience des officiers anglais venns conseiller Tito durant la guerre des partisans contre les Allemands. Pour Londres, l'armée yougoslave reste une armée de partisans, et les Britanniques com-parent le rôle éventuel des «casques bleus » en Ynugnslavie à celui de leurs soldats en Irlande du Nord. Selon eux, il faudrait envisager une force substantielle le nombre de trente mille bommes a été mentionne - pour assurer cette mission dangereuse, alors que lors de la récente réunion de La Haye nn parlait de quatre mille à cinq mille hommes seulement.

#### Réticences américaines évolution soviétique

La position des Soviétiques a évolué. Trés réservés jeudi, ils apparaissent désormais prêts à soutenir directement l'initiative française, selon certains diplomates qui ont rencontré M. Boris Pankine, le ministre soviétique des affaires étrangères. « Il est très fovoroble à l'idée de la France d'une ingérence internationale en Yougoslovies, confiait un diplo-

Les Américains, qui s'étaient gardés de commenter le projet

français, se disent aujourd'hui pré-occupés de devoir s' « engager dans ce guépier ». Ils craignent notamment qu'on leur demande de fournir des troupes. La Chine, membre permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto, s'est montrée, selon des diplomates, très réticente. L'Inde trouve l'idée d'une force d'interposition en

Yougoslavie « inacceptable ». M. Roland Dumas a demande «un peu d'audace» de la part des membres du Conseil, en ajoutant : «La communauté internationale ne peut pas se déclarer impuissante face à la guerre civile en Yougoslavie. » Un précédent a notamment été établi avec la résolution 688 présentée par les Français, - qui avait permis l'envoi de forces à l'intérieur de l'Irak pour protéger

Au moment de sa présentation au Conseil, les réactions occidentales étaient semblables à celles qui prévalent en ce moment à propos de la Yougoslavie. Mais après plusieurs jours de consultations. l'attitude américaine ayant évolué, la résolution 688 avait été adop-

Les consultations bilatérales ont été entamées dès dimanche par la diplomatie française, et le ministre espère obtenir une réunion formelle du Conseil au sujet de la Yougoslavie avant son départ de New-York, « jeudi ou vendredi » .

AFSANÉ BASSIR POUR



مكذا من الاصل

# Le Parlement slovaque est saisi d'une « déclaration de souveraineté »

Le Conseil national slovaque, la Parlement de Bratislava, devait se prononcer par un vote, lundi 23 septembre, sur une « déclaration de souveraineté» de la Slovaquie. Cette initiative e été précédée, jeudi, d'une menifestation nationaliste de vingt mille Slovaques, alors que les relations entre Prague et Bratislava sont de plus en plus tendues. Aux revendications nationales slovaques, attisées par le contexte soviéto-yougoslave, s'ejoutent des divergences sur la

Le 13 septembre, trente-quatre personnelités, parmi lesquelles M. Vladimir Meciar, premier ministre slovaque jusqu'à avril dernier et actuellement, selon les sondages, l'homme le plus populaire de Slovaquie, et l'acteur Milan Knazko, héros slovaque de la « révolution de velours », député et encien conseiller du président Havel, ont créé un Comité pour la Slovaquie souveraine. Craignant un éclatement de la fédération tchéco-slovaque, plusieurs intellectuele tchéques, à l'initiative de Pavel Tigrid, ont à leur l'écho de le revendication nationale sans pour défendre « l'Etat commun des Tchéeppels unitaires circulent.

Jusqu'Ici, un seui petit perti, le Parti national slovaque, demande l'indépendance de la Slovaquie. Des deux principaux partie slovaques, l'un, le Mouvement pour une Slo-MM. Meciar et Knazko, e'est fait largement qu'elle implique.

tour lancé, la semaine demière, une pétition pour autant prôner un véritable séparatisme, et le eccond, le Mouvement chrétien-démoques et des Slovaques», tandis que d'eutres crate du premier ministre Jan Camogurski, entretient des positions essez emblguës. Dans un entretien eccordé eu « Monde », M. Milan Knazko, qui participait ce weekend à Die (Drôme), avec la Nouvelle Alternative, à un colloque sur les nationalismes en Europe centrale, décrit le cheminement de vaquis démocratique, auquel appartiennent cette déclaration de souveralnaté et ce

# Un entretien avec M. Milan Knazko, ancien conseiller du président Vaclav Havel

raineté est adoptée, quelle sera

- Il s'agit d'abord de proclamer notre souveraineté, puis d'élaborer une constitution slovaque, evant d'entamer des discussions sur un traité avec la République tchèque et d'organiser alors un référendum. Mais ce traité, nous voulons le négocier en tant que parteneire souverain, nous voulons qu'il ait un caractère international et non pas qu'il soit avalé par la Constitution. Ainsi, lors du référendum, il faut que la question posée soit claire, que les gens sachent sur quelle structure d'Etat commun ils sont appelés à se prononcer. Notre mouvement est plutôt en faveur d'une confédération, où la Slovaquie déléguerait des compétences à des organes communs.

» Le problème slovaque existe, il est naturel, il est issu du droit des nations. Il ne fant pas se fermer les yeux. Depuis 1918, il revient comme un boomerang, car il n'e jameis été sérieusement réglé. Les différents accords suppo-sés le faire, en 1918, en 1946, en

1968, n'ont pas été appliqués. Si on ne résout pas ce problèms veise image de marque du maintenant, on le retrouvera dans trois ans, dans cinq ans, en pins violent. A qui cels sert-il? De toutes façons, c'est un processus qui ne s'arrêtera pas.

» Je voudrais prendre un exemple : j'étais d'avis qu'il fallait un acte de jugement des hauts responsables communistes, qu'ils soient condamnés à 1 223 ans de prison, quitte à ce qu'on les libère trois semaines eprès ponr raisons de santé ou à cause de leur âge, mais il fallait un acte qui tienne lieu de purification, an lieu de s'embourber, comme cela se passe maintenant, dans la recherche des petits collaborateurs de la STB [police politique communiste tchécoslovaque]. L'absence de cet acte de instice a engendré uns grande frustration. Eh bien, c'est la même chose pour la sonveraineté de la Slovaquie: même si les Républiques tchèque et slovaque ne sont souveraines que quelques secondes et qu'après on recommence à vivre ensemble, il fant en passer par là,

- Vous déplorez une meunationalisme slovaque en Occident. Comment l'expliquezvous?

- Il y a l'image de l'Etat slovaque (1) pendant la guerre. Mais je n'accepte à aucun prix une culpabilité collective pour cette période, et je refuse d'avoir honte pour quelques politiciens. Il y a eu ensuite la paternalisma tchèque, qui s'est répandn dans les médias étrangers : les Slovaques ne peuvent pas garantir la démocratie,

de douter des Slovaques!

vous meniez la « révolution de velours » à Bratislava evant de devenir conseiller du président Hevel, pensiez-vous que les choses prendraient cette tour-

seuls les Tchèques penvent ls - Non, jamais. Jétais naïf. Jai en juin 1990. Entre Prague et Brafaire. Au nom de quoi? Comment quitté mon poste de conseiller de les Tehèques peuvent-ils nous don- Havel lorsque j'ei compris que ner des leçons de droit des Prague ne s'intéressait pas au procitoyens, eux qui ont expulsé trois blème slovaque. Le 6 janvier 1990 millions de gens (2)? Il fout cesser [tout de suite après son investiture], Havel est ellé en Slovsquie. Ensuite, je kui ai dit chaque jour: - En novembre 1989, lorsque va en Slovaquie. Mais il a fallu attendre le 23 mai - à part une visite-éclair pour l'anniversaire de Stefanik [dirigeant historique] pour qu'il y retourne. Je ne voulais pas jouer le rôle du Slovaque du château, elors je suis perti,

tislava, cela e été une détérioration graduelle. Pourtant, en 1989. il v a eu uns révolution à Prague et une à Bratislava. Tont cela n'était pas dirigé. Le fait qu'il se soit passé des choses parallèles à Prague et à Bratisleva pronve combien nous sommes proches...»

> Propos recueillis par SYLVIE KAUFFMANN

(t) L'Etat fasciste slovaque avait été

(2) Allusion & l'expulsion des Sudètes

#### GRANDE-BRETAGNE: épilogue d'une célèbre affaire d'espionnage

#### John Cairneross était bien le « cinquième homme »

de notre correspondant

Cette foie, plus de doute, c'est lui : John Celmcross est bien le fameux « cinquième homme », et son identification devrait mettre fin à l'une des plus vives controverses sur les affaires d'aspionnage de l'après-guerre. Il était le chaînon man-quant, celui qui devait un jour ou l'autre rejoindre Kim Philby, Sir Anthony Blunt, Guy Burgess et Donald Mac Lean, tous recrutés à l'université de Cambridge, dans les années 30, par les Soviéti-

C'est eon « agent traitant », l'ex-colonel du KGB Yun Modin, qui vient d'en faire la révélation. John Calmeross, 8gé sujourd'hui de soixante-dix-huit ans, coule une retraite passible en France. L'année demière, il avait démenti être le « cinquième homme ». Après le dénonciation de son ancien «patron», il ne nie plus. il est vrai que les affirmations

ds Yun Modin peuvent être prises au sérieux : c'est lui qui, le 25 mai 1951, avait organisé la fuite en Union soviétique de Mac Lean et Burgess. Modin était arrivé à Londres en 1947. Jeune attaché à l'ambassade soviétique, il faissit partie des diplomates chargés de suivre les activités de ce réseau de cinq espions britanniques travaillant pour le compte de Moscou, et qui étaient regroupés sous la nom de «Piatchorka». C'est à cette époque qu'il fit la cormais-sance de Caimcross, alors fonc-tionnaire à l'administration du Trésor. Camoross avait gagné ses lettres de noblesse d'espion quelques années plus tôt, au

il était alors employé à l'Ecole du chiffre et des codes de Bletchley, et, grâce à iul, les (l'aviation allemande), peu avant la défaite infligée aux Allemands par les Russes, lors de la betaille de Kursk, en 1943. Mais après le départ de Burgess et de Mac suspect, et il quitta la Grande-Bretagne, en 1951.

#### « Une pure coincidence »

S'il admet aujourd'hui être l'un des € cinq », John Cairncross dément evoir été un espion important, comme Burgess ou Philby. Après la guerre, assure-t-il, il n'e fourni aucune information importante à Yuri Modin. «Je tul donnais des informations à l'époque pour aider les alliés des Britanniques – les Russes – à gagner : c'était des renseigne-ments sur les Allemands.»

Yuri Modin a, de son côté, démenti que les «cinq» constituaient un véritable « réseau », voire une cellule communiste : « lis travaillaient tous indépsndamment les uns des autres. Il ms eemble que c'est cette erreur (à propos des liens entre les cinq esplons) qui explique pourquoi les investigations du ques) en 1951 concernant les «cinq» ont été si longues.»

Les révélations de Yun Modin qui, lui aussi, profite, à Moscou, de sa retraite, contredisent la thèse soutenus par Oleg Gordievsky, agent double du KGB employé par les Britanniques qui s'est réfugié à Londres il y e six ans. Gordievsky, dont la femme et les enfants ont été autorisés à quitter l'URSS il y a huit jours, avait dénoncé Modin comme le k cinquieme hommes. Il affirmat que les colno constituaient un réseeu organisé. Or, selon Modin, le fait que tous aient fait feurs études à Cambridge était une « pure coincidence» ...

LAURENT ZECCHINI

OUVERT, C'EST MIEUX! La semaine prochaine, tous les décideurs européens comprendront pourquoi.

BULGARIE: manifestatism la démocratie aux élections législamonarchiste. - Dans un discours tives du 13 octobre. L'ancien roi, enregistré et diffusé au cours d'une qui vit en exil à Madrid, a manifestation de plusieurs milliers dénoncé l'aillégitimité » du réféde monarchistes, dimanche 22 sep- rendum de 1946 en faveur de la tembre à Sofia, l'ex-roi Siméon II République et a demandé un noua appelé les Bulgares à voter pour veau référendum. - (AFP.)

PHILIPPINES: semblant renoncer à son projet de référendum

de notre correspondant en Asie du Sud-Est

La présidente Corazon Aquino e fait marche arrière dans l'épreuve de force qui l'oppose au Sénat philippin à propos de la présence militaire américaine dans l'archipel. Elle a sonhaité, dimancha 22 septembre, que les sénateurs trouvent un compromis sur les délais dans lesquels les Etats-Unis évacueront la base aéronavale de

Le Sénat ayant refusé, le 16 septembre, de ratifier le traité sur le renouvellement du bail américain à Subic, M. Aquino svait menacé d'organiser un référendum populaire sur la question. Cette mise en cause des prérogatives constitu-tionnelles du Sénet risquait de plonger le pays dans une grave crise politique, «Je veux qu'il soit clair que je n'al, à aucun moment, envisagé de violer la Constitution », a-t-elle dit, dimanche, au cours de son interview radiodiffusée hebdo-

Les douze sénsteurs qui ont voté contre le traité proposent ans, sans compensations, soit scordé aux Etats-Unis poor se

retirer de Subic. Les onze sens teurs qui ont voté pour demandent que ce délai soit porté à sept ans et que la flotte et l'aviation américaines conservent, par la suite, le libre accès à la base aéronavale. Tout en appuyant cette deuxième proposition, Ma Aquino a sonhaité que les sénateurs parvie

En d'autres termes, il est beau-coup moins question de s'actro-cher à un projet de référendum-qui risquait, de toute façon, d'être jugé anticonstitutionnel par la Cour suprême. Le débat porte, désormais, moins sur une remise en selle du traité, qui prévoyait d'accorder un nouveau bail de dix ans aux forces américaines evec un loyer annuel de 203 millions de dollars, que sur l'organisation de leur départ.

Les Américains emploient à Subic quelque quarante mille Phi-lippins. Un retrait précipité aggraversit la crise économique dans une région où l'éruption du mont Pinatubo a déjà en pour conse-quence nn quart de million de sans-logis. «Nous ne parlons plus traite nouveau, mais retrait », a résumé M= Aquino. Si tel est le cas, les esprits vont se calmer et

JEAN-CLAUDE POMONTI

# Le secrétaire général de l'ANC demande aux industriels français de patienter avant d'investir dans le pays

« Vos investissements pourraient perturber le processus en cours dans notre pays. Attendez notre signal. » Par ces quelques mots, le eccrétaire général de l'ANC, M. Cyril Remaphosa, a seme le confusion permi les chefs d'entrepriee frençais eccompegnent à Pretorie le ministre de l'Industrie et du commerce extérieur, M. Dominique Strauss-Kahn. L'embassade de France avait pourtent bien fait les choses en organisant, le 20 septembre, un diner-débet autour de cette étoile montante de la future Afrique du Sud. peut-être promise à une destinée préeldentielle. Pour cet homme de Soweto menacé d'expulsion il y a encore dix-huit mois, ce n'était pas rien que de se retrouver à Pretoria, la ville des Boers, en compagnie de son épouse, devant une assemblée

de Blancs impassibles et parfois

**JOHANNESBURG** 

de notre correspondant

caines (SADF) seraient prêtes à devenir une véritable armée apoli-tique, selon la presse dominicale.

Le Sunday Star estime, en effet, dans son édition du 22 septembre, que le «code de conduite» des SADF, actuellement en discussion

entre le gouvernement et le Congrès national africain (ANC),

après la signature d'un accord de paix, la semaine dernière, devrait se baser sur le principe occidental

Chaque soldat deviendrait donc

légalement responsable de ses actes

et aurait pour devoir de désobéir

aux ordres contrevenant à la

Constitution. Ce qui, théorique-

ter la création de structures clan-

destines au sein de l'armée et

coups d'Etat militaires, que ceux-ci

a ALGERIE: prochaine levée de

l'état de siège. - L'état de siège

sera levé le 29 septembre, a-t-on

appris, dimanche 22 septembre, de

source officielle à Alger. Instauré

le 5 juin, pour mettre un terme à

l'agitation déclenchée par le Front islamique du salut (FIS), l'état de

siège a été marqué par des vagues

de répression massive, au cours

desquelles de nombreux militants

et dirigeants du FIS - dont MM. Abassi Madani et Ali Ben-

hadj - ont été arrêtés et emprison-

de « citoyen en uniforme ».

Les Forces de défense sud-afri-

de notre envoyé spécial

M. Ramaphosa a rappelé la condition des Nnirs dans ce pays où 87 % de la terre et l'essentiel de la richesse leur échappent. Il parla de sa maison natale de Soweto, un logement de deux pièces - « qui existe encore», - de la dramatique pénurie d'habita-tions, de cette familie qui ne put enterrer son enfant dans la terre ancestrale parce qu'elle appartenait aux Blancs depuis le vote du land act, en 1913. Sons le regard des observateurs nnirs de l'ambassade, visiblement fascinés, le jeune lesder de l'ANC affirma ensuite que l'actuel gouvernement de l'Afrique du Sud n'était « pas qualifié pour

Avec taet mais fermeté. M. Cyril Ramaphosa n'a laissé planer aucune ambiguité: ni les investissements étrangers, fussentils français, ni le soutien du FMI ou de la Banque mondiale par le

biais de crédits ne snnt, pour

Un « code de conduite » en discussion

L'armée serait disposée à se déclarer impartiale

par la droite. Des dispositions ren-dant les nouvelles SADF responsa-

bles devant la Constitution - et

non plus devant le parti politique au pouvoir, comme c'est encore le cas aujourd'hui – pourraient libé-

rer l'armée de cette réputation, facheuse mais fondée, qui la fait considèrer comme l' • oile mili-

toire du Parti national » (NP), eu pouvoir depuis 1948.

Ce projet de code de conduite, élaboré au sein même de l'armée, a été soumis, par le gouvernement, à l'ensemble des participants aux négoclations de paix. L'ANC

eurait réegi de manière plutôt « favorable », selon le Sunday Star,

qui souligne cependant que l'orga-nisation de M. Nelson Mandela exige sussi le «démantelement de

tautes les cellules spécioles » des

un poste de médiateur et une

commission de la défense natio-

nale dépendent tous deux da

Comité national pour ls paix.

O MALI: un référendam constitu-

tionnel sera organisé le 1º décem-bre. - Le chef de l'Etat, le lieute-

nant-colonel Amadou Toumani

Touré, a annoncé, samedi 21 sep-

tembre, à Bamako, l'organisation

d'un référendum sur la Consitu-tion, le 1e décembre. En revanche,

il n'a pas précisé les dates des

élections municipales, législatives

et présidentielle, qui devraient être

nrganisées avant le 20 janvier,

moment fixé par les militaires

pour remettre le pouvoir aux

conduire le changement ».

préalable que l'epartheid soit mort et bien mort. « Préparez vous. Vous êtes les bienvenus, a répété le pou-iain de M. Nelson Mandela. Mais ottendez notre signal. » Cet avertis-sement a tranché avec un discours économique assez modéré, teinté de prudence, de pragmatisme et parfois d'incompétence avoués lorsqu'un chef d'entreprise demsnda, par exemple, à M. Ramaphosa, son avis sur le contrôle des prix. Selon lui, d'éventuelles nationalisations porteraient sur l'eau et l'électricité; il conviendrait de « décartelliser », par nue législation anti-trust, les quatre grand conglomérats (Angio-American, Anglo-Vazi, Sanlam, Liberty Life) qui contrôlent l'acti-vité minière, industrielle, finan-cière de l'Afrique du Sud. L'économie mixte, avec la coexistence de secteurs public et privé, serait un modèle à suivre...

Dans l'enlourage de M. Ramaphosa, on tentait de décoder le discours du représentant de l'ANC sans parvenir à dissiper totalement

Mais les positions du gouverne-ment et de l'ANC ne devraient pas tarder à se rapprocher, estime

Toutefois ce code de conduite, tel qu'il est présenté, ne fait pas l'unanimité au sein de l'armée. Le

nouveau ministre de la défense, M. Rolph Meyer, nomme en rem-placement du général Magnus Malan, à la fin du mois de juillet.

a déjà éprouve la résistance des officiers supérieurs. Il lui reste à franchir l'obstacle de la tronpe.

Les soldats, depuis des années, participent aux opérations de

maintien de l'ordre et de répression, dans tous les ghettos noirs d'Afrique du Sod. La plupart d'entre eux, qui vivent mal la transformation du pays de l'apartheid en une « nauvelle Afrique du Sud, démocratique et non recides ne

cachent pas leur sympathie pour les groupuscules d'extrême-droite, fondamentalement racistes.

ZATRE : l'Eglise catholique se retire de la Conférence nationale. --

L'Eglise catholique a annoncé,

samedi 21 septembre, qu'elle se

retirail de la Conférence nationale.

en attendant que celle-ci puisse

démontrer «sa volonté de devenir un forum pour la réconciliation, la vérité et la démocratie». Ouverte

début août et consée décider d'un

programme de réformes politiques, la conférence a été marquée par de

nombreux incidents et plusienrs

échanisourées. Elle a, de nouveau

suspendu ses travaux, vendredi soir.

FRÉDÉRIC FRITSCHER

le Sunday Star.

« Profiter de la vague montante»

merce d'Afrique du Sud, le minis-tre français avait incité les indus-triels à venir renforcer lenr

position dans ce pays jugé promet-teur. Le soir même, un leader de l'ANC sur orbite vers le pouvoir lenr demendait aimablement de

La France et ses représentants sout-ils venus trop tôt? L'accord signé entre le BRGM (Bureau de

recherches géologiques et minières) et le gronpe minier GENCOR est-il prématuré? «Naus ne sommes pas dans la ligne que sou-hoiteroit l'ANC, reconnaissoit

M. Strauss-Kahn, mais nous ne sommes pas liés à la volonté de

cette organisation. » Alors que la France, à la demande expresse de

M. Mandela, maintient nn

embargo charbonnier hautement symbolique, certains industriels

anraient aimé sentir davantage d'encouragements de la part de M. Ramaphosa.

Tous n'étaient pas de cet svis. «Si son propos n fait peur aux chefs d'entreprise il faut changer de chefs d'entreprise», confiait l'un d'eux, soulignant que la position de l'ANC était connue et restait de l'ANC était connue et restait inchangée. Le mament est bon pour venir. Il faut profiter de la vague montante. Dans un on, ce sera trop tard. » Un point de vue repris par le représentant de Matignon: « Il faut séparer le politique de l'économique. On reproche souvent aux entreprises françaises d'arriver en retard sur les marchés, Cette fois, elles anticipent. »

L'exposé de M. Ramaphosa e et au moins le mérite de corriger la vision par trop idyllique d'une Afrique du Sud moderne donnée Artique du Sid moderne donnée peu avant aux hommes d'affaires par l'Industrial Development Company (IDC), un organisme blanc chargé de promouvoir l'investissement. A grand renfort de courbes, l'IDC laissa entendre qu'il y évait de l'argent à gagner dans la nouvelle donne future. Le leader de l'ANC a su trouver les mots pour l'ANC s su trouver les mots pour mnotrer que son pays n'était pas l'Eldorado annoncé, les cours de recettes d'exportation - ayaot d'ailleurs beaucoup baissé en dix

Avant de s'envoler vers Le Cap pour le week-end, M. Strauss-Kahn et les industriels avaient de quoi méditer. On évoquait l'implanta-tion possible de BSN dans les pro-duits laitiers et la biscuterie, l'acduits laitiers et la biscuiterie, l'ac-cord de principe entre la SNECMA et le gronpe ARMSCOR pour la maintenance des moteurs d'evion, et le rachat de l'assureur Sun Life par l'UAP. Bull, après une année de préparation, annon-çait l'ouverture récente d'un hursu à inhannesburg et l'ies bureau à Inhanneshurg. « Si les entreprises veulent s'établir en Afri-que du Sud. elles n'ant pas besoin d'un ministre », conclusit son représentant. Mais le visite de M. Strauss-Kahn a permis de clari-fier la position de la France. Elle était partie. Elle revient. L'arme an pied.

ÉRIC FOTTORINO

A TRAVERS LE MONDE

BOLIVIE

Une visite

Deux accords entre la France et la Bolivie ont été emis au point », dimanche 22 septembre, à l'issue d'une vizite de deux jours de M. Alain Vivien, secretaire d'Etat aux effaires étrangères, à La Paz. L'un porte sur le gerentie des investizsements frençeie, que Paris entend favoriser dece ce pays, et l'eutre vise à éviter la double imposition en France et en Bolivie. La secrétaire d'Etat a per ailleurs salué la politique « courageuse et extrêmement intelligente du gouvernement de La Paza contre le trefic de stupéflents. La prévention menés en Bollvie, second producteur mondlel de coca et de cocaine-baze.

des troubles

Lors d'un entretien accordé, vendredi 20 septembre, à Addis

M. lassyes Afeworki, e accusé l'Arabia saoudite et la France d'entretenir des troubles dans le nord et l'est de l'Ethiopie (ainsi que dans le aud de l'Erytimée). Selon le dirigeant érythréen, ces troubles sont le fait de groupes « financés par la gouvernement saoudian y et sont contretenus par le bieis de la France». Mais il n'e fourni aucune précision permettant

C'est le première fois que le FPLE, qui gouverne « provisoirement » la province nordiste, depuis la chute du président Men-guetur il y a quaire mols, porte publiquement de telles accusations. Des effrontements ermés sont signalés régulièrement dans l'est de l'Ethiopie, et plus particu-lièrement dans les régions fronta-lières avec le Somalie et Dibouti (où sont baséas des troupes fram-

Plus de cent prisonniers de droit commun ont été graciés

Le roi Hassan II a gracié cent dix-neuf prisonniers, à l'occasion de la 18te du Mouloud (anniverssire de le naissence du Prophatel, a ennoncé, samedi 21 septembre, à Rabat, le minisère de le justice. Les bénéficialres de ces nouvalles mesures de grace n'ont pes été identifiés, mais la tradition veut que seuls des prisonniers de droit commun scient concernés, lors des fêtes nationales. Au total, plus de cinq mile quatre cents prisonniers de droit commun ont été relâchés, lepuis le début de l'année, e pré de le ministère de le justice.

Les autorités restent muettee gaint au sont des détenus politi-ques de bagne de Tazmamart, dont la destruction a été officieuasmaine dernière (is Monde du 22-23 septembre). Toutefols, elon les Comités de lutte contre la répression au Maroc, l'épouse eméricaine du lieutenent Berek Touil, emprisonné à Tazmemert depuis 1973, surait regu notifica tion de la ilbération de son mari ». Mals cela « ne signifie pas que cette libération soit effective », soulignent les Comités. - (AFP, AP, Reuter.)

Plus vite, moins cher! 1000 véhicules en stock permanent. Ne commandez pas votre PEUGEOT sans nous avoir rendu visite! NEUBAUER

227, bd. Anatole-France 93200 ST-DENIS 248.21.60.21 29, bd des Batignolles 75008 PARIS 342.93.59.52

**ECHANGES CULTURELS:** Le Caire réclame l'Obélisque, Paris propose la Pyramide du Louvre.

ECOUTEZ, ÇA N'A RIEN A VOIR

France inter

مكذا من الأصل

de M. Alain Vivien

M. Vivien a conclu à La Paz une visite de huit jours en Amérique Latine, qui l'aveit conduit auperavant en Uruguey et au Paraguey. —

ETHIOPIE

Un dirigeant érythréen accuse l'Arabie saoudite et la France d'entretenir

Abeba, à un groupe de journe-listes éthiopiens, le secrétaire général du Front populaire de libé-ration de l'Erythrée (FPLE).

anglais, allemand, espagnol, italien, russe Emplos of average LANGUES ETRANGERES OFFICE Avec Langues & Affaires, étudiez à votre ryffime. décrochez un diplôme "pro" ou un BTS + langues.

Cours tous niveaux en formation personnalisée à distance. Programmes langue générale, langue des Affaires. INSCRIPTIONS TOUTE L'ANNÉE - FORMATION CONTINUE

> LE VRAI FAUX JOURNAL Claude Villers

مكدا من الاصل

Le Monde → Mardi 24 septembre 1991 7

# Nouveau Microsoft MS-DOS 5.0: votre micro va se sentir rajeunir pour moins de 790 F. ttc.\*

Rajeunir! Retrouver l'énérgie et la souplesse de la jeunesse, C'est ce que va pouvoir réaliser

votre plus fidele
-allié : votre micro.
C'est pour lui
que Microsoft
lance aujourd'hui
la Mise à Jour
MS-DOS 5.0

conçue pour les systèmes d'exploitation des micros IBM PC, PS/2 et compatibles.

Bien que la mémoire conventionnelle de votre PC soit loin d'être défaillante, lui en donner plus lui permettra d'accueillir des applications à court de mémoire ou de repousser les limites de taille de fichiers. Sur un PC 80286 ou i386<sup>th</sup>, MS-DOS 5.0 augmente ainsi la mémoire disponible d'au moins 45 Ko dans la plupart des configurations.

MS-DOS 5.0 dispose d'un centre de totalement renouvelé à partir duquel

partir duquel peuvent être exécutées toutes les commandes DOS. Ce "Shell" MS-DOS,

avec son interface à menus déroulants et son support complet de la souris, constitue un environnement beaucoup plus convivial que la célèbre ligne de commande DOS. Avec MS-DOS 5.0, Microsoft s'est attaché à rendre les manipulations les plus courantes à la fois

> simples et performantes.
> Ainsi, un système complet d'aide est accessible à tout moment, soit

par le menu dans le "Shell," soit en une seule instruction à la ligne de commande. Dans le Gestionnaire de Fichiers, répertoires et fichiers se présentent sous forme d'une arborescence d'icônes.

Ainsi, pour déplacer un fichier, il suffit de déplacer

son icône avec la souns ou d'ouvnr une simple boîte de dialogue.

Le Gestionnaire
de Programmes
permet de regrouper
les applications en fonc

les applications en fonction de votre propre organisation. Et, avec la nouvelle fonction de Commutation

> de Tâches, vous pouvez charger puis mettre en attente plusieurs applications sans qu'il soit nécessaire

de les fermer pour passer de l'une à l'autre.

L'ancien éditeur de ligne "Edlin"

est remplacé par un nouvel éditeur
pleine page à menus déroulants
"Edit." Succédant à l'interpréteur
GW-Basic, le MS-DOS QBasic
est un langage de programmation
Basic modeme qui offre rapidité
et simplicité
aux utili-

sateurs
intéressés par la
programmation
structurée.
Pour vous

garantir contre toutes les erreurs de

manipulation, MS-DOS
5.0 dispose également
d'utilitaires sophistiqués
tels que les commandes
"Undelete" (récupération de fichiers effacés),
"Unformat" (annulation de formatage de

disque), ou encore la fonction de reformatage rapide d'une disquette.

Enfin, la Mise à Jour MS-DOS
5.0 est si facile à installer
(quelle que soit votre version antérieure de MS-DOS à partir
de la 2.10) que vous pourrez remettre à niveau chaque PC de votre
parc en un clin d'œil. L'installation peut même se faire à
travers le réseau lors d'une session de connexion. De plus,

le package de Mise à Jour dispose d'une procédure de désinstallation vous permettant de retrouver, si besoin était, votre configuration initiale équipée de votre ancienne version de DOS. Grâce à un test intensif de plusieurs mois sur plus de 7 000 sites à travers

le monde, la Mise

à Jour
MS-DOS 5.0 est le
logiciel le plus
testé de l'histoire de
l'informatique avant
sa mise sur le marché. Toutes
les configurations matérielles
et logicielles possibles ont
été envisagées pour offrir une
fiabilité maximale à votre confi-

La Mise à Jour Microsoft
MS-DOS 5.0 est maintenant disponible chez votre revendeur
habituel.

guration.

Pour toutes informations complémentaires, appelez le Service Clients au (1) 69 86 46 46 ou tapez 3616 code Microsoft.

Microsoft, 91957 Les Ulis cedex et à Infomart La Défense -Stand N° 276 niveau 2.



LES LOGICIELS QUI DONNENT DES AILES.

LE VRAI ME CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P

CERN

Le Conseil national palestinien (CNP-Parlement en exil) devait s'ouvrir, lundi 23 septembre à Alger, dans une atmosphèra tendua, non seulement en raison de l'importance da la principale échéance à venir : la conférence de paix que tente de mettre sur pied le secrétaire d'Etat américain Jamaa Baker, à propos de laqualle les Palaatiniens sont divisés, mais aussi à cauae des critiques internes sur la fonctionnamant de l'organisation, qui devraient conduira à de nombreux changements au sein des organes dirigeants de l'OLP.

de notre anvoyée spéciale

S'il ne faut pas attendre de cette réunion, qui devrait durer six jours, une décision claire et précise sur la participatinn ou non des Palestiniens à l'éventuelle conférence de paix, le CNP devra toutefnis se prononcer sur les grandes lignes d'une politique que sera chargé d'appliquer, à la lumière des évalutions en cours, un Camité exécutif renouvelé. En fait, en réu-nissant ce conseil à quelques semaines de la date toujours pré-vue pour la conférence, M. Yasser Arafat cherche avant tout un nouveau mandat pour avoir les mains libres dans les discussions avec le secrétaire d'Etat américain. Si le cbef de l'OLP bénéficie d'une majorité au sein du CNP, la bataille sera dure entre les différentes composantes de la centrale palestinienne, qui évaluent très différemment les résultats des tour-nées de M. Baker,

d'autant plus sévère que, depuis les concessions faites au dernier CNP en novembre 1988, c'est-à-dire l'acceptation de la résolution 242 et de la coexistence d'un Etat palestinien avec Israël, le chef de l'OLP a peu de résultats à faire valoir. De plus, la prise de position de la direction palestinienne dans la guerre du Golfe a considérablement affaibli l'OLP, qui a perdu le soutien de nombre de pays arabes, aujourd'hou beaucoup plus réceptifs aux encouragements américains. L'absence des intégristes musulmans de des intégristes musulmans de Hamas, bien implantés dans les territoires occupés et rejetant tout compromis politique, comme celle du Front du salut national palestinien (FSNP-coalition de formations palestiniennes pro-syriennes) égale-ment hostile aux concessions. fat. Malgré l'importance de l'enjeu - ou à cause de celle-ci, ~ à la veille de l'nuverture des débats, aucun accord politique minimal entre les factions n'a pu être obtenu et chacun fourbit ses armes

dans la perspective de débats qui promettent d'être houleux. Car si, du côté de M. Yasser Arafat, on estime « insuffisontes mois posilives n les prinpositions de M. Baker, le chef du FPLP (Front populaire de libération de la Palestine), M. George Habaebe, nous affirmait pour sa part, dimanche soir, qu'il opposait «un refus total et catégorique au plan américain» et qu'il « soulignerait devant le CNP in nécessité de refuser ce projet qui n'est ni de paix ni de solution mais de reddition et de liquidation de lo cause palestinienne ».

retrait de son organisation du CNP, tout en admettant que la direction du FPLP débattait de la possibilité de se retirer du Comité exécutif de l'OLP si celui-ci, plus tard, conseillait où acceptait qu'une



délégation palestinienne participe à la conférence de paix. Cette décitructrices pour l'OLP et pour sa direction, qui perdrait 50 % de sa crédibilité au sein des masses », affirme M. Habache. A défaut de faire totalement prévaloir son point de vue, le FPLP va se battre pour obtenir le rejet d'une délégation commune jordano-palestinienne. scule solution retenue par les Etats-Unis et en faveur de laquelle, selon M. Habache, d'énormes pressions sont exercées sur l'OLP à la fois par le «le président égyptien Hosni Mouburnk, [par] in Jordunie et [par] les marionnettes arabes des Etois-Unis». Pour être moins interneties et le president de fond intransigeante, la position de fond du FDLP de M. Nayef Hawathmeh

(Front démocratique de libération de la Palestine) reste jusqu'à main-

tenant une position de refus des « assurances américaines » qui, selon M. Hawatmeh, ne répondent à aucune des « garanties » récla-

#### « MM. Bush et Baker sont sérieux»

Face à ces positions dares, M. Arafat va sans doute faire valoir que l'OLP a déjà obtenu des améliorations de la part de M. Baker et qu'il est d'autant plus nécessaire de poursuivre le « dialo-gue» que l'administration américaine actuelle est la moins pro-is-raélienne de l'histoire. Un de ses conseillers, M. Bassam Abou Charif affirme: « Nous croyons que MM. Bush et Baker sont sérieux pour l'organisation d'une conférence de paix basée sur la légalité inter-

nationale, soit les résolutions 242 et 338 qui stipulent la fin de l'occupation Isrnélienne sur les territoire arabes occupés et les résolutions relatives au droit légitime du peuple palestinien. » La « nouvelle lettre » que M. Baker a donnée vendredi à Arman à Mª Absraon, représentante des territoires occupés, comporte selon M. Bassam Abou Charif des réponses « nocitives même si rif des réponses « positives même si certaines questions liées au refus répèté de Shamir et du gouverne-ment israèlien d'échanger les terri-toires contre la paix demande plus de clarification et de confirmation n de la part des Etais-Unis. La centrale palestinienne voudrait, à l'égard du retrait israélien des terril'égard du retrait israélien des terri-traires occupés, un engagement ferme de la part de Washington et non la scule promesse de faire tout son possible. Un tel engagement faciliterait, selon M. Abou Charif, la solution de problèmes jusque la insurmontables. «Ce qui nous intéinsurmontables. «Ce qui nous intè-resse, dans la représentation palesti-nienne, c'est le fond et non lu forme, L'OLP à le droit de désigner un ou plusieurs Palestiniens à ces négociations, mais l'essentiel n'est-ll pas que celles-ci soient fondée sur la légalité internationale, soit la fin de l'occupation? Le gel de la construc-tion de colories dans les territoires occupés serait à cet égard un signe positif pour le sérieux de l'évolution positif pour le sérieux de l'évolution vers une solution du conflit qu' pourrait se réfléter sur plusieurs questions de détails y compris la composition de la délégation palesti-nienne. » Le get de la colonisation à Jérusalem-est, c'est-à-dire la reconnaissance concrète de l'occu-pation, pourrait ainsi résondre le problème du refiis israélien de la participation d'un Palestinien originaire de Jérusalem. Reste que, pour l'instant, les Etats-Unis n'ont pris aucun engagement à cet égard, M. Baker affirmant au contraire

devrait être débattu à la conféuevrant erre decatin a la conte-rence. L'évaluation du sérieux des intentions américaines va sans sucun donte diviser les Palesti-niens, et le discours que le prési-dent George Bush doit prononcer ce lundi à PONU est déjà très attends les attendu ici.

Hormis cette question politique fondamentale, M. Arafat va devoir aussi affronter les critiques de plus en plus nombreuses sur le fonctionnement de l'organisation. La guerre dramatiques pour nombre de Pales-tiniens et a accru le malaise d'une plus manysiaes conditions nne plus manysiaes conditions nne phase décisive de son histoire. La démission de membres, et non des moindres, du CNP (le Monde du 20 septembre), en est une illustration. Mais, conscient de ce fait, le chef de l'OLP a, semble-t-il, pris les devants en laissant entendre qu'il allait profondément renouve-les les organes disposants de l'OLP. ler les organes dirigeants de l'OLP pour apporter du sang neuf à la tête de la centrale. Les divisions de ses adversaires devraient là aussi lui faciliter le travail. Cependant, il ne fera sans donte pas l'économie d'un débat toujours en cours sur la

La substitution au sein du CNP de la règle de l'unanimité en faveur de celle de la majorité devrait permettre à M. Arafat une nouvelle fois de faire prévaloir son point de vue même s'il faut s'attendre pendent est débate à prophie de superdant ces débats à nombre de suren-chères. Un de ses meilleurs atouts pourçait trien être la poursuite de l'intransignance israélienne, face à laquelle il tentera de faire admetire les bénéfices qu'il pourrait y avoir, endosser la responsabilité de l'échec des efforts américains.

FRANÇOISE CHIPAUX

# L'ÉTAT DU MONDE 1992 Annuaire économique et géopolitique mondial

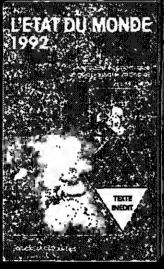

Le seul annuaire qui offre un diagnostic *à la fois* politique et économique sur tous les États du monde. Le plus complet, le plus fiable, le

plus lu.

270 articles inédits rédigés par 130 spécialistes, 43 pages de cartes, 75 pages de tableaux statistiques, 90 bibliographies, présentant plus de 800 références, 14 chronologies thématiques, un index de plus de 3000 entrées, des dessins de Plantu...

Le dossier de l'année : "Le fait national en question".



DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

**SCIENCES** Le Monde ET MÉDECINE IRAK: malgré les menaces américaines

#### Bagdad refuse le survol «sans conditions» de son territoire par des hélicoptères de l'ONU

Bagdad n'a pas remis l'accep-des exigences du Conseil de sécu-rité. tation « écrite et sans conditions » exigée par la Conseil de sécurité afin de permettre à des missions d'inspection de l'ONU de survoler le territoire irakien pour a'assurer de la destruction effective des armes nonconventionnelles (chimiques, nucléaires, balistiques et bacté-riologiques). Un refus qui obligera aana doute les Nationa unies à prendre des dispositions plus contraignantes à l'égard de

**NEW-YORK** 

de notre correspondant

Lors d'un entretien, dimanche 22 septembre, avec l'ambassadeur de France aux Nations unies, M. Jean-Bernard Mérimée, prési-dent du Conseil durant le mois de septembre, le ministre irakien des affaires étrangères, M. Ahmed Hussein, a simplement évoqué la possibilité d'utiliser des hélicoptères mais sans préciser dans quelles conditions. Jusqu'à présent Bagdad a imposé des restrictions aux patrouilles des agents de l'ONU et notamment la présence d'officiers irakiens à bord des

Tout en réaffirmant la volonté de son pays de «coopérer pleine-ment avec les organisations inter-nationales», M. Ahmed Hussein a clairement affirmé que l'Irak était seul responsable de sa «souverai-neté et de sa sécurité internatio-

#### Une escalade supolémentaire

Des diplomates occidentaux ont indiqué qu'il s'agissait d'un refus de collaboration lourd de consé-quences, étant donné que les précédentes résolutions et, notamment, la 678, qui a autorisé l'intervention de la coalition armée pour libérer le Koweit, res-taient applicables, à tout moment, tant que l'Irak ne se serait pas conformé pleinement à la totalité

Quelques heures auparavant, le ministre français des affaires étrangères, M. Roland Dumas, étrangères, M. Roland Dumas, avait pourtant fait preuve d'un relatif optimisme en déclarant, à New-York, à propos du dossier irakien, que «les choses avancent, semble-t-il, à bonne allure», espérant que «la sagesse prévaudra du côté irakien». Le ministre a toutefois rappelé que «la France, qui n pris sa part dans le conflit, n'n pas de raison de se dérober dès lors qu'il y aurait un manquement de droit dans l'exécution des décistons du Conseil de sécurité». Cet avertissement à peine voilé intervient après la menace plus directe foraprès la menace plus directe for-mulée la semaine dernière par M. George Bush. Ce dernier avait envisagé un recours à la force et l'escorte des hélicoptères de l'ONU par des avions américains an cas où Bagdad ne céderait pas.

où Bagdad ne céderait pas.

Ces derniers temps, les entraves mises aux différentes missions d'inspection de l'ONU et, plns récemment, l'absence d'un accord formel de l'Irak aux conditions posées par l'ONU pour la vente d'une partie de son pétrole à des fins humanitaires étaient interprétées comme la volonté de tester la détermination du-Conseil de sécurité et des Américains. A présent, le réfus de l'Irak au sujet du surle refus de l'Irak au sujet du sur-vol de son territoire représente une escalade supplémentsire ris-quant de conduire à une reprise des hostilités.

SERGE MARTI

Les troupes occidentales autorisées à rester trois mois de plus en Turquie. - Le gouvernement turc a annoncé, samedi 21 septembre, que les troupes occidentales stationnées sur son sol pour protéger les Kurdes irakiens d'une attaque de Bagdad, et qui devaient partir à la fin septembre, resteraient trois mois de plus. La prolongation de la présence alliée dans la région intervient après des menaces américaines de recourir à la force si l'Irak ne coopère pas avec les délégations de l'ONU chargées d'inspecter ses armes de destruction massive. - (Reuter.)

LIBAN

#### L'attribution d'un prix littéraire à M. Salman Rushdie pourrait retarder la libération des otages

Dans une interview à la BBC, Cheikh Hussein Moussaoui, le chef du Hezbollah libanais (pro-iranien), a averti que la remise d'un prix littéraire à l'écrivain Salman Rushdie, la semaine der-nière, pourrait retarder la libéra-tion des otages britanniques,

que ce problème des colonies

MM. Jack Mann et Terry Waite. Selon Cheikh Monssaoui, les musulmans ont été «irrités» par l'apparition publique de l'écri-vain à Londres pour recevoir le prix de la Guilde des écrivains de Grande-Bretagne récompensant son dernier roman, nne œuvre pour enfants.

Il a exigé une elarification immédiate du gouvernement britannique sur son rôle dans l'attri-bution de prix. Salman Rushdie avait été condamné à mort par les religieux iraniens pour les publication des Versets sataniques, livre jugé blasphématoire par les intégristes de l'islam. – (AFP.)

 TURQUIE : cinq Occidentaux
 libérés par des rebelles kurdes, — Cinq Occidentana enlevés le 30 août par des hommes armés dans la province turque de Bingol ont été libérés dans la nuit du vendredi 20 an samedi 21 septembre. Les ciuq hommes, des archéo-logues, avaient été capturés alors qu'ils recherchaient les vestiges de l'aiche de Noc. Les autorités turrasene de Noe. Les autornes inr-ques attribuent la responsabilité de cet antèvement au Parti des tra-vailleurs du Kordistan, organisa-tion indépendantiste en intre contre le gouvernement d'Ankara depuis août 1984,—(dFP.)

# FORMATION DOCTORALE GÉOPOLITIQUE

SOUS LA DIRECTION D'YVES LACOSTE ET ANIMÉ PAR L'ÉQUIPE DE LA REVUE

HÉRODOTE.

CE DEA VISE A LA FORMATION DE VÉRITABLES SPÉCIALISTES DE GÉOPOLITIQUE.

INSCRIPTION A PARTIR DU 23 SEPTEMBRE 1991

Formation doctorale géopolitique Université de Paris-VIII, annexe Basilique 6 rue Édouard-Vaillant, 93200 Saint-Denis, Tel.: 42 43 80 70 - 49 40 64 65 - 49 40 64 64



# ins libres Etats-linis

EXPERIMENT HOLL



# L'Amérique d'American



Aujourd'hui, beaucoup de compagnies vous proposent un service non stop pour les U.S.A. mais une fois arrivé à destination, ce service

Pour continuer votre voyage, il faut vous adresser à une autre compagnie et tout recommencer à zéro... Sauf si vous prenez American Airlines.

#### Prenez American depuis Paris

Non sculement American vous propose tous les jours des vols non-stop de Paris à New York (JFK), Chicago, Dallas/Fort Worth et Raleigh/Durham, mais également 270 autres destinations.

Pour aller à Dallas/Fort Worth, départ de Paris (Orly) à 10h 10' et arrivée à 14h 15. Pour New York (JFK), départ à 12 h 50° et arrivée à

Pour Chicago, départ à 13 h 30° et arrivée à 16 h 05. Et pour Raleigh/Durham, départ à 15 h 00° et arrivée à

A chaque étape, vous trouverez les correspondances qu'il

De Chicago par exemple, American propose plus de 450

vols non-stop en semaine. De plus, depuis Dallas/Fort Worth, American propose

plus de 500 vols quotidiens non-stop. "Départ 1 beure plus tht du 29/09 au 26/10 - horaines susceptibles de modifications stos preavis.

Prenez American pour plus de 270 villes Sans changer de compagnie, American vous emmène

dans plus de 200 villes en Amérique, en plus des 70 réparties au Canada, au Mexique, aux Caraïbes, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Asie et dans le

#### American pour le travail et le plaisir

Avec American, vous pouvez vous rendre dans d'importants centres d'affaires tels que Los Angeles San Francisco, Houston, Denver, Boston, Miami, Atlanta, New Orleans et Washington D.C.

Ainsi que les principaux centres d'affaires internationaux comme Montréal, Mexico, Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago et Tokvo.

Et des destinations excitantes pour les vacances : Las Vegas, Acapulco, Orlando, Palm Springs et

#### Cartes d'embarquement à l'avance pour tous vos vols.

Nous pouvons bloquer votre numéro de siège jusqu'à

11 mois à l'avance et vous délivrer les cartes d'embarquement 30 jours avant votre départ pour tous vos vols sur

#### Le service "Flagship" international

En Première Classe comme en Classe Affaires, vous apprécierez notre cuisine primée, nos grands crus, notre service personnalisé, nos luxueux fauteuils en cuir et laine d'agneau.

En Première Classe, vous pourrez aussi profiter d'un écran vidéo personnel vous offrant ainsi un large choix de films.

#### Un privilège d'American

Si vous allez aux U.S.A. en Classe Affaires, vous voyagerez en Première Classe sur tous les vols intérieurs d'American.

#### AAdvantage\*

Seule American vous offre le programme AAdvantage, le premier - et toujours le meilleur programme de fidélisation.

Avec chaque vol, vous ohtenez des bons kilométriques qui vous permettent d'être surclassé soit en Classe Affaires soit en Première Classe ou d'ohtenir des hillets gratuits pour de superbes destinations dans le monde entier.

Appelez simplement American et nous vous inscrirons instantanément



Prenez American pour l'Amérique Pour tout renseignement, appelez

votre agence de voyages ou American Airlines au 42 89 05 22 (Paris - Ile de France) ou 05 23 00 35 (Province).

**AmericanAirlines** 

# M. Giscard d'Estaing vivement pris à partie par des membres du gouvernement

M. Valéry Giscard d'Estaing, qui était, dimanche 22 septembre, l'invité de l'émission «7/7», sur TF1, s'est défendu d'avoir voulu « jeter de l'huile sur ls feu » en ayant parlé de risqua d'« invacion », à propoc da l'Immigration, at en eyant propose de substituer le « droit du sang» au droit du sol dans les critàras d'ecceesion à le nationalité française.

Se livrant à une explication de son texte paru dans le Figuro Maga-zine, l'ancien président de la Répu-blique a affirmé qu'il n'avait « pas fait cet article pour faire une opéra-tion politique » mais parce que la direction de l'hebdomadaire lui avait demandé de « commenter un sondage v et qu'il avait « utilisé un mot descriptif et fort pour montrer qu'il s'agissait d'un problème nouveau v. « Mais ce n'est pas du tout les inva-sions d'autrefois, comme d'utilit, a-t-il stons a autrejois, comme ...titua, a-t-u
ajoutè. Il ne s'agit pas du tout d'aller
dans le sens de la plus grande pente
mais dans le sens de la conscience
des problèmes. Je pense que plutôt
que de fermer les yeux, il faut les
ouvrir, réflèchir, être capable de prendre des solutions concrètes, fermes et justes. » «Ce que je propose, a souli-gné M. Giscard d'Estaing, ressemble à ce que nos roisins ont adopté et est en genéral plus modèré. Je souhaite que lo discussion soit ouverte, discu-tons-en sans invective.

#### M. Le Pen: «Je suis débordé...»

M. Jean-Marie Le Pen, qui était en visite dans le Tarn, a manié l'ironie pour dire, à Revel, au cours d'un déjeuner de presse : « Je suis au centre puisque, par certaines expres-sions, MM. Chirac et Giscard d'Estoing m'ont largement débordé. Participant ensuite à un meeting, à Sorèze, devant quelque deux mille a Sorèze, devant quelque deux mille militants et sympathisants, le président du Front national a regretté de ne pouvoir être sur le plateau de TF I « pour plonger [ses] yeux au fond de ceux » de M. Giscard d'Estaing « ofin de lui demander s'il se reconnoit blen comme le père de l'immigration à la française». « Nous l'immigration à la française», «Nous nous trouvons dans une conjoncture où la Fronce peut porfaitement disparaitre, a-t-il ajouté. Sans doute quelques jeunes y survivront-ils et pourront même aller mendier, le venleur subsistance. Dans le même temps où nous ne faisons plus assez d'enfants, dans le reste du monde il

pour ne pas s'apercevoir que, dans les plus humbles villages, ce phénomène de marée humainé à commencé de se faire sentir. Allez dans une ville moyenne et mettez-vous à la sortie du lycée, regardez, si vous wulez par-faire votre expérience alles à la strau tycee, regiralet, si vous voutez par-faire votre expérience, allez à la sor-tie d'une école maternelle et vous aurez là la projection de ce que sera la France dans dix ou vingt ans.» M. Le Pen s'est posé en « grand russembleur de la droite et même de la France » et en champion du « peu-ple de France né avec le baptême de Clovis, en 496, qui a maintenu cette flamme inextinguible qu'est l'âme d'un peuple pendont bientôt mille cinq cents ans. que nous fêterons bientôt lorsque nous serons au pou-

M. Bianco: «Je ne suis pas français...»

de Giscord d'Estaing. Platini non Yves Montand non plus. Isa-Adjani non plus. » La réaction la plus imagée aux propos de M. Giscard d'Estaing est ainsi

venue, au sein du gouvernement, de M. Jean-Louis Bianco, fils d'immi-grés italiens, au micro d'Antenne 2, dimanche à 20 heures. Evoquant l'utilisation du mot «invasion», le ministre des affeires sociales a demandé si cela voulait dire «qu'il y o des hordes barbares à nos portes» et «qu'il faut leur faire la guerre». Il a aussi annoncé que le gouvernement présentera, lors de la prochaine session parlementaire, un projet de loi réprimant sévèrement l'emploi de travailleurs clandestins: «Cela ne me choquerait pas du tout qu'on voie des patrons, quels que soient leurs noms et leur importance, les menottes aux mains, s'ils ne respec-tent pas la loi.»

M. Yamgnane: «Ses ancêtres à particule...»

La réplique la plus brutale a été émise, samedi dans un communiqué, par M. Kofi Yamgnane, secrétaire d'Etat à l'intégration: «Giscard d'Estaing a toujours le droit de préferer les Noirs qui distribuent des diamants et concèdent leurs chasses à

esclaves, pour créer leur richesse et leur bien être. Etait-ce invasion ou ieur oten etre. Etait-ce trisasion ou immigration? Pendant les deux der-niers grands conflits qu'a connus la France d'autres envahisseurs, appelés tirailleurs sénégalais ou spahis maro-cains, sont venus verser leur sang, ici, dans des guerres qui n'étaient pas les leurs.»

dans des guerres qui n'étaient pas les leurs. »

M. Pierre Bérégovoy, lors du « Grand jury RTL-le Monde» de dimanche, a été tout aussi ferme, se déclarant « consterné » et « blessé pour la France ». Le ministre de l'économie et des finances a ajouté : « La nationalité française ne se divise pas, ou alors on prend le risque d'entrer dans la logique du gouvernement de Vichy, pour laquelle, qu'il s'agisse du droit d'être fonctionnaire, du droit de conserver le bénéfice d'une naturalisation, ou encore du statut des juifs, le nombre d'aieux, français pouvait être déterminant. C'est contraire à la tradition républicaine. »

M. Lionci Jospin a tenu à argu-

menter sa réflexion. Devant les mili-rants de son courant, réuni dimanche à Alfortville, il a observé qu'une «rupaire par rapport au corps de valeurs républicaines est engagée de mantère directe par l'extrême droite, et indirecte par une partie de la droite».

#### M. Jospin : «Cynisme politique»

Celle-ci, selon le ministre de l'édu-cation nationale, vient d'être rejointe par M. Giscard d'Estaing, «homme installé au cœur de la respectabilité politique», et qui pourtant a agi a délibérement par cynisme politique, par opportunisme électoral». «Parler d'invasion, c'est évoquer la guerre, a-t-il dit, il n'y a pas de force corrup-trice du débat politique, de la vie démocrotique, potitique, ae la vie démocrotique, plus grande que celle-là. Je pardonnerais plus alsé-ment de tels propos à un trublion d'extrême droite.»

M. Jean-Pierre Soisson a vu dans les propos de son ancien chef de file la justification de son ralliement à la

majorité présidentielle. Devant les délégués départementaux des adhérents directs de France unie, réunis samedi à Paris, il a assuré qu'il faliait « défendre les principes fondamentaux de la République». Constatant que « certains dirigeants de l'opposition se livrent à une démission Ideologique, une véritable trahison des cleres», le ministre de la fonction publique a assuré que « de son des ciercs», le ministre de la fonction publique a assure que « de plus en plus, la ligne de pariage séparera ceux qui recherchent, ou même acceptent, l'alliance électorale avec le Front national, et ceux qui refusent toude compromission avec ce dernier». Pour regrouper ces der-niers, il a appelé à l'organisation du « parti du mouvement ».

#### M. Mauroy: « Compromis honteux »

Le premier secrétaire du PS, M. Pierre Mauroy, qui s'exprimait, dimanche, à Alfortville (Val-de-Marne), u notamment déclaré: «Jusqu'à présent les divisions de la droite me faisaient sourire: à présent su surenchère me fait férmir. Après les professes ambleures projettes mots relations ambigues, voici les mots intolérables et les arguments irreceva-bles, Personne n'a oublié le refus [de M. Giscard d'Estaing] de voter la levée de l'immunité parlementaire de Le Pen au Parlement européen. Il faut dénoncer sa complaisance envers la thèse [du Front national] que nous n'acceptons pas et que nous n'accep-terons jamais; il faut combatte la forme du commons konteux entre France du compromis honteux entre la droite et l'extrême droite.» le secrétaire général du PCF,

M. Georges Marchais, invité de la Cinq, dimanche soir, a considére comme «une ignominie» la propo-sition de substituer le « droit du sang» su droit du sol.

#### L'indignation de quatre députés RPR

Enfin quatre députés RPR, MM. René André (Manche), Alain Cousin (Manche), Jean-Pierre Dela-lande (Val-d'Oise), Patrick Devedjian lande (Val-d'Oise), Patrick Devedjian (Hauts-de-Scine), out signé un texte commun Indiquant notamment : « L'Identité de la France, nous y tenons. La France, nous l'aimons. C'est pourquoi nous refusons avec fermeté et une indignotion ottristée l'amaigame entre les réelles difficultés posées par l'immigration en France et la notion d'« invosion». Cette analyse n'est pas digné de la France qui a intégré tant de peuples différents dans le creuset d'une nation généreuse et ouverte. Nous récusons également l'idée, contraire à l'écusini également l'idée, contraire à l'ésprit et au droit français, depuis le sei-zième siècle, de la seule référence au «droit du sang» comme condition de la nationalité française.»

# Surenchères

par Daniel Carton

TOUT à l'euphorie da sa victoire programmée, ebsorbée déjà par ses doctes réflexions sur les formes d'une nouvella cohabitation avec M. Mitterrand, allant partout répétant qu'alle est prête à ramasser le pouvoir, l'opposition a donc une fois de plus péché par manque de modestie. Elle pourra bien continuer, nour rassurer le bon peuple da droite et amuser le galerie médiatique, à multiplier ses états généraux sur tous les sujets qu'elle voudra, tant que ses responsables ne se seront pes résolus à débattre franchement entre eux de le réalité des problèmes at d'en tirar las conséquances, fussant-ellea désagréebles, toutes ces menifestetions seront vaines.

M. Giecard d'Estaing vient de rappeler de la façon que l'on sait que, faute d'avoir su ou voulu définir en temps et en heure une ligne de conduite claire, précise et sur-tout définitiva sur l'immigration, cetta opposition continuera de ce dossier, considéré pourtant par l'ancien président de la République lui-mêma comma la « problème s'agit d'une véritable explosion démo-graphique. Il faudrait ètre aveugle parce, qu'ils en avaient déjà perti-

nemment conscience que le RPR et l'UDF avaient organisé, dès mars 1990, à Villepinte, leurs premiers états généraux préclaément sur question? M. Giscard d'Estaing était venu expliquer ce jour-là eque le rôle de l'opposition était de ramener le débat sur l'immigration vers le centre de la société française, là où on peut espérer le trai-ter dans la clarté, la justice et la

#### Le masque trompeur de l'union

A cette époque, l'ancien chef de l'Etat maniait encore les mots avec prudence. Plutôt que de droit du sang, il préférait parier de « droit d'hérédité » pour exprimer sa conviction qu'entre ce droit et le droit du sol «il n'y avait pas lieu de revenir sur l'équilibra établi par notre code de nationalité ». Mais les centristes Jacques Barrot et Bernard Stasi s'étaient fait aussi ce jour-là huer pour avoir signifié à leurs amis eque ce n'était pas en s'alignant sur le Front national qu'ils gegnaraient les élections» et que ais ils n'eccepteraient une quelconque discrimination antre Françaia et immigrés au nivaau das prestations sociales. Les dirigeants de l'opposition avalent alors chastement évacué ces problèmes et le masque trompeur de l'union était Avec laura hésitations, leur

sourde hantise de M. Le Pen, les dirigeants de l'opposition récoltent aujourd'hui ce qu'ils ont semé hier. L'union étant una obligetion, ils continuent de faire comme si tout étalt limpida, mals, las élections epprochant, les voilà prêts à toutes les surenchères. Curieux spectacle l M. Giscard d'Estaing se laisse à son tour bousculer par les mots, un ceil sur la ligne bleue des sondages. Comme il e beaucoup à se faire perdonnar eprès son expédition moscovite, M. Chirac est bien forcé d'applaudir.

Oubliant qu'en juin 1990, la majorité sénatoriala avait fait adopter une proposition de loi reprenant una partie des suggestions du rapport de M. Marceau Long, M. Gis-cerd d'Estaing a suggéré, lundi 23 saptambra, sur RTL, qua le gouvernament soumette un projet da loi reprenent les propositions de

ce même rapport. Quelle qu'en soit la forme, un tel débat au Parlement devient indispensable. Il montrerait sans doute que la ligne de clivage entre ceux qui veulent marcher sur les brisées de M. Le Pen et ceux qui n'y prétendront jamais ne passe plus entre l'UDF et le RPR, mais peut faire éclater chacune de ces

L'aindignation attristée » de certains députés RPR tels que MM. Patrick Devedjian et Jaan-Pierre Delalande devant les propos de M. Giscard d'Estaing en est un premier signe, Si les centristes veu-lent bien sortir de leurs querelles de boutique, il sera également utile de savoir ce qu'ils pensent réellement du comportement du président de l'UDF. Tenant leurs journées parle-mentaires à Nîmes, les députés du groupe UDF eccueillaront mardi 4 septambre M. Giscerd d'Estaing. Oseront-ils parier? Depuis des mois, certains prédisent que la fracture s'opérera sur cette ques-. tion de l'Immigration, qu antenta da tous las républicains devra bien se bâtir pour faire obs-tacle à M. Le Pen et à ses thèses. Il est des silences qui deviennent

#### Devant les jeunes du PSD

# M. Chirac lance un appel à ceux qui ont cru aux « belles promesses des socialistes »

LE TOUQUET

de notre envoyé spécial Au comptoir de l'union, il n'est décidament point, pour M. Chirac, de profits négligeables. Après le PR qui avait eu la joie, de l'accueillir à Cabourg, à la fin de l'été, le président du RPR, grand prince avec les nantis comme avec les plus faibles, a voulu être agréable à la plus petite famille de la maison UDF, le PSD, dont les jeunes, qui ne sont pes non plue légion, tenaient, ce demier week-end, leur quatrième université d'été au Touquet [Pas-de-Calais].

Combien de divisions, le PSD? Personne pour répondre mais, en tout cas, un général, M. André San-tini, qui, avec talent et bumour, réussit en corc l'exploit de faire prendre ce parti au sérieux quand bien même il n'est plus qu'une tribune vide. Qu'importe l M. Chirac fit, samedi 21 septembre, le déplacement, à la grande surprise des organisateurs, qui avaient lancé, pour la forme, leurs invitations à tous les dirigeants de l'opposition.

Ainsi scra-t-il dit que rien de ce qui se trame à l'UDF n'est étranger au président du RPR, trop ravi sans doute de conforter le soupçon qu'entre les petites composantes UDF et le parti de la rue de Lille, il existe certains liens étroits qui ne touchent pas seulement au domaine des idées... Devant un tel cénacle eussi bien disposé à son endroit M. Chirac, arborant au revers de son veston un pin's PSD, commit done un nouveau prêche sur la grandeur et la force de l'union de l'opposition. « Pour moi, lança-t-il, l'union de l'opposition, ce n'est pas un acte de foi, mais une réalité concrète. Ce rassemblement est le témoignage de la vitalité, parfois mise en cause mais toujours ressurgissante, de cette union.»

Face à un tel auditoire, réuni sous le bannière « social-démo-crate », vivant dans le souvenir de la rupture prémonitoire de 1972 avec les socialistes du Programme commun, devant ce parterre se tar-guant, selon le mot de M. Santini, d'être «l'âme sociale» de l'UDF, M. Chirac explique ensuite que cette volonté de rassemblement devait s'étendre par-delà les limites de la droite. «Là est bien la première exigence: savoir toucher le cœur de nos concitoyens qui n'ont pas encore croisé notre route ou contrate de la contrate de l entendu notre message. Cette volonté de rassemblement doit nous portes d'abord vers ceux qui, dans leur générosité, avaient cru aux belles générosité, avaient cru aux belles promesses des socialistes (...). Ces déceptions sont autant de défis aux-quels il nous faut répondre. Ces réponses portent un nom: l'égalité des chances, le maître mot de notre projet pour la France.» En atten-dant, cela est devenn un leitmotiv dans tous les discours des dirigeants de l'opposition.

#### Les orphelins

de la justice sociale Non sans evoir affiche quelques préventions sur l'étiquette «socialdémocrate» de ses hôtes, bien sub-versive pour le libéral qu'il est, M. Alzin Medelin evait, avant M. Chirac, insisté également sur l'urgence pour l'opposition « de faire face à ses nouvelles responsabilités sociales». Refusant de condamner le PC « à une sorie d'exil intérieur »,

comprenant la déception des socia-listes eface à cette gauche de l'ar-gent et de l'omnistie fiscale qui, aujourd'hui, pour se faire pardonner, charche à faire popu en confondant – comme M. Charasse, notre sous-plire du budget – simplicité et vulga-rité », le vice-président de l'UDF considère que l'opposition n'a pas « le droit de laisser orphelin cet espoir de justice sociale».

espoir de justice sociale ».

M. Santini devait y aller également de son conseil : « L'euphorie a depuis quelque temps, saisi l'opposition, a fait observer le maire d'Issy-les-Moulineaux. J'entends un peu partout qu'il n'y a déjà plus de portefeuilles vacants (...). La modestie est bonne conseillère. Gagner en 1993 ne dolt pas se faire contre le Parti socialiste. L'audace, le courage et l'imagination seroient remplacés par la dérive des uns et l'engourdissement des autres. Nous nous réjouissons de l'enthousiasme de rejouissons de l'enthousiasme de l'opposition pour plus de justice et d'égalité sociale, mais allons jusqu'au bout de ce discours. » M. Santini n'a pas tout à fait tort. A la tribune, personne ne releva la petite phrase de M. Ciscard d'Estaing sur «l'invasion» des immigrés. Bref, ce discours sur la justice a encore certaines limites. taines limites.

Les dirigeants du PSD ont préferé, par la suite, fixer leur microscope sur le projet de fusion du PSD et du Parti radical qu'était venu officiellement leur sommettre, la veille au soir, le président de cette entre petite composante de l'UDF, M. Yves Galland. Partisan de tout ce qui peut simplifier le fonctionnement de l'UDF, M. Gis-card d'Estaing n'y verra sans doute qu'avantages. Et pour M. Chirac ce sera moins de dérangement...

# Lâchetés

Suite de la première page

Pourquoi ne pas acceptor cette idée qu'aujourd'hui le courage se trouve rarement du côté du plus grand nombre? Pourquoi ne pas penser que la dignité de la vie publique tient davantage dans le refus que dans la soumission, dans un jugement libre - füt-il solitaire - que dans une expression conve-nue, fût-elle populaire?

Or, dans ce dossier carbonisé qui empoisonne la vie politique, et qui s'appelle l'immigration, le courage n'est pas d'en parler, de manière à glisser ensuite, avec d'autres, dans le sens de la plus

Ce pourrait être autre ehose: retrouver par exemple le chemin de Renan. Lorsque, après la défaite de Sedan, l'imputant en grande partie, face à la Prusse victorieuse, aux carences de l'école, l'historien appela à une réforme intellectuelle et morale, sur quoi la fonda-t-il? Sur la nation, ellememe issue d'un plébiscite quoti-dien, des adbésions volontaires à un projet. A aucun moment sur la fatalité du sang. Le sang de nos veines n'est pas, à lui seul, le garant d'une identité, qui fut ravonnante tant qu'elle était le

Livres anciens

#### **PROVINCES** DE FRANCE

Catalogues par Province Librairie GUÉNÉGAUD

10, rue de l'Odéon 75006 Paris Tel.: 43-26-07-91...

partage d'un idéal et d'une espérance. Il n'est pas plus la certitude d'un patriotisme que l'indifférence ou la malveillance ne le serait d'un sang étranger.

Des centaines de milliers d'étrangers, « mais nos frères pour-tant » ont donné à la France – audelà de leur vie – une dimension que jamais nos concitoyens par le sang n'ont pu – à eux seuls – lui donner. Sans cette dimension, à la fois immatérielle et charnelle, notre pays serait ramené à des frontières invisibles qui le feraient étouffer, mourir avec lui-même.

Cc n'est pas parce que le contenu du mot « France » est aujourd'hui, au moment où nous sommes, vulgaire, de notre propre faute, qu'il faut s'enfermer avec lui pour en faire un postulat d'identité, se suffisant à lui-même dans le confort du sang reçu. Que l'on aménage nvec la plus grande rigueur le droit du sol,

qu'on le subordonne à des condi-tions drastiques d'adhésion à une solennel, langue pratiquée, service militaire, période probatoire, etc.), que l'on définisse des quotas qui correspondent d'abord à nos intérêts, cela n'est pas contestable et serait fort bien compris de nos compatriotes, comme des pays concernés. C'est d'ailleurs l'esprit (et souvent la lettre) de toutes les propositions faites jusqu'alors par 'oggosition.

□ Réunion des centristes d'Ile-de-France. - La convention centriste de l'Ile-de-France a réuni, samedi 21 septembre, à Versailles, six cents représentants de la première fédération régionale des démocrates-sociaux, qui ont souheité unc « croissance inaitrisée », res-pectucuse de l'environnement, mais consacré l'essentiel de leurs débats aux « problèmes de famille » évoquès par M. Jacques Barrot, nouveau président du groupe UDC

Mais que – de grâce l – dans un débat où se mélent l'histoire la plus ancienne, la culture et l'image d'un peuple, le patrimoine de valeurs qu'il incarne, le regard que l'on peut avoir sur lui, on ne change pas le droit pour un avan-tage de pacotille qui ressemble un peu trop à un espoir électoral. Penser serait-il interdit, expli-

quer désuet, convaincre inutile? En 1940, la France connut la douleur de l'invasion. Ce fut à l'hon-neur de quelques-uns d'y résister. Le mot n'n pas changé. Il fallait de la violence, des armes, des bombes et des meurtres pour y faire face. Ceux qui appelèrent à cet usage, à cette dignité, à ce cou-rage, eurent raison. Je ne suis pas sur qu'aujourd'hui on mesure la portée du précédent inconsciemment invoqué. Y convoquer l'esprit français légitimement tour-menté par le désordre et l'impatience ajoute à l'amertume: à l'invasion, on résiste par la vio-lence! Et à la violence, par quoi résiste-t-on? Si l'on consulte un jour les Français sur ce sujet, qu'auparavant au moins on mon-tre de leur passé les plus belles images: celles d'un grand peuple qui ne fut jamais une race.

Depuis les gardes suisses tombant devant les Tuilenes jusqu'eux légionnaires de toutes races montant au corps à corps les talus de Dien Bien Phu en passant par le groupe Manoukian, combien sont ceux pour qui les « morts pour la France » ont donné à notre peuple, par le sang versé, beaucoup plus qu'ils n'ont reçu?

FRANÇOIS LÉGTARD

de l'Assemblée nationale. Après M. Jean Arthuis, sénateur de la Mayenne, parlant d'« un déficidemocratique v et d'« un déficit d'organisation dans notre maison v. M. Cleude Goasguen, secrétaire général de la fédération d'Ile-de-France, adjoint au maire de Paris, s'est adressé à la « trinité » (MM. Méhaignerie, Baudis et Bosson) présente en déclarant : « Nous devons faire l'effort de balayer devant notre porte. »

مكذا من الأصل

· 知识,有是是

a la Monda a Jardi 28 contombre 1001 94

# L'abstention est restée forte au second tour

La bouderie des électeurs se confirme. La polémique nationale déclenchée par les pro-pos de M. Valéry Giscard d'Estaing n'aura pas eu plus d'effet sur les abstentionnistes que les efforts déployés localement par les candidats restant en lice aux trois seconds tours d'élections pertiellee organisés dimanche 22 septembre.

E + Parking

Mi -- regr.

. . . . . .

10.00

\$ 5° :

Colven to Manager

and you so also

in the law of

Herry ....

make the second of the

(a,b) = (a,b) = (a,b)

The same of the sa

1.00

2 - - -

G - - -

· · · · <u>2</u>

100 m

A Section of the sect

Le taux d'abstantion e même augmenté dans le canton de Seynod (Haute-Savoie), où le nombre des votants e diminué de 114. S'il e diminué dans le canton de Marseille II (+1354 votants) et dans la huitième circonscription de Loire-Atlentique (+1 120 votants), il dépasse 73 % dans le premier cas et 60 % dans le second. En outre, on note une forte eugmentation des

buttetins blancs ou nuls. En Haute-Savoie, ces demiers passent de 202 à 490; en Loire-Atlantique, 1294 à 3366, ce qui a pour conséquence une baisse du nombre dea suffrages qui se sont exprimés eu second tour par rapport eu premier. Le phénomène de désaffection des umes se double d'une insatisfaction de l'offre électorale.

Les partis traditionnels en font les frais, è commencer per le PS. A Seint-Nazeire, M. Cleude Evin retrouve son siège de député avec une marge étroite. Certes, le nombre de ses voix augmente de 4 839 d'un tour à l'eutre, ce qui, compte tenu des reports communistes imparfaits, laisse suppozer qu'une petite pertie des électeurs

écologistes s'est reportée sur l'ancien ministre de M. Michel Rocard.

Pourtant, M. Brice Lalonde, dont se réclamait M. Jean-Claude Demaure (qui, après le premier tour, où il avait recueilli 6,587 % des voix, avait refusé de se désister pour M. Evin), avait essuré à la veille du second tour qu'il préférait M. Evin eu représentant RPR et le candidat RPR plutôt que celui du FN à Marseille. Réelu avec 41,68 % des inscrits en 1988, M. Evin ne l'emporte cette fois qu'avec 17,49 % des inscrits... Quant à M. Jean Roussel, il retrouve son mandat de conseiller générel de Maraeille II evec 13.02 % des inscrits, elors qu'il l'aveit obtenu en 1985 avec 20,62 %.

# M. Claude Evin retrouve de justesse son siège de député

SAINT-NAZAIRE

de notre correspondant

M. Claude Evin (PS) 1'a emporté d'une courte tête sur son adversaire, M. Etienne Garnier (union de l'opposition) an second tour, dimanche 22 septembre, de l'élection législative partielle provoquée par la démission de sa suppréante dans la huitième circonscription de Loire-Atlantique (Saint-Nazaire). L'ancien ministre des affaires sociales et de la sotidarité de M. Miebel Rocard obtient, avec 12 460 voix, 50,75 % des snffrages exprimés. Il ne devance son adversaire que de 369 voix. Le candidat de l'opposition a joué. déconce « certaines irrégularités. graves dans les procèdures adminis-

tratives et dans d'autres domaines» et envisage de déposer un recours en annulation.On est loin du score réalisé en juin 1988 par M. Evin. Le candidat socialiste avait retrouvé, alors, soo siège de député avec 67,28 % des votes exprimés au second tour et une avance de 15 000 voix sur son adversaire, M. Garnier. Manifestement, dimaoche, les abstentionnistes o'ont pas répondu à l'appel. La participation (39,19%) o'a en effet progressé que de 1,57 point par rapport an premier tour. Et le a réflexe républicain », qui faisait se regrouper indéfectiblement, au second tour, les voix de gauche sur le candidat socialiste n'a pas

M. Garnier totalise 5 663 voix de plus qu'an premier tour, tandis

que M. Evin ne gagne que 4 139 voix, mais 3 366 électeurs (12 % des votants) ont déposé un bulletin blanc ou nul dans l'urne, soit 952 de plus que le 15 septembre. On ne manquera pas de s'interroger, surtout à ganche, sur l'origine de ces votes blancs ou

Les candidats devancés au pre-mier tour n'avaient pas donné de consignes de vote, à l'exception de M. Jean-Louis Le Corre (PCF). mais si les communistes appelaient à voter en faveur de M. Evin, c'était ou terme d'un communiqué-réquisitoire dont l'ambiguité a eu son effet sur les résultats. Ainsi, dans le cantoo de Montoir, où M. Le Corre arrivait eo tête, M. Evin ne fait pas le plein des voix commuoistes. Plus preciséun score confortable de 54.48 % mais dans les deux antres cantons nazairiens (centre et ouest), il devance de peu son adversaire. Dans le canton ouest, dont il est conseiller général, M. Garnier ne franchit pas la harre des 50 % (49,22 %). Or ce canton sera renouvelable au printemps.

Quelque I 200 voix séparaient M. Evin et M. Garnier au premier tour. Le candidat de l'union de l'opposition a, certes, réduit l'écari, mais sans parvenir à faire hasculer l'issue du scrutin à son profit, malgré le fort reeul de M. Evin. Quant à M. Evin et à ses amis, ils ne peuvent pas ne pas songer aux prochaines échéances électorales. L'ancien ministre conduira la liste socialiste au scrumeot, dans la commune de Tri-, tio regional de mars proebain.

#### Loire-Atlantique Huitième circonscription (Saint-Nazaire)

|                                                                                                                                                                        | 5 JUIN 1988<br>72 067<br>44 838<br>37,78 %<br>44 097 |                                         | 12 JUIN 1988<br>72 065<br>45 719<br>36,55 %<br>44 430 |       | 71 240<br>26 797<br>62,38 %<br>25 503                       |                                                         | 22 SEPTEMBRE 1991<br>71 240<br>27 917<br>60,81 %<br>24 551 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Votants  Abstentions (%)  Saffrages exprimés                                                                                                                           |                                                      |                                         |                                                       |       |                                                             |                                                         |                                                            |                |
| CANDIDATS ET ÉTIQUETTES                                                                                                                                                | VOIX                                                 | %                                       | voix                                                  | %     | VODX                                                        | %                                                       | VOIX                                                       | %              |
| Claude Evin (PS)  Etienne Garaier (RPR)  Jean-Louis Le Corre (PC)  Joël Gicquiand (Verts)  René-Marie Bouin (FN)  Jean-Claude Demaure (Ecol.)  Marie-France Belin (LO) | 21 880<br>11 737<br>5 855<br>2 266 (1)<br>2 359 (2)  | 49,61<br>26,61<br>13,27<br>5,13<br>5,34 | 29 895<br>14 535                                      | 67,28 | 7 621<br>6 428<br>4 103<br>2 394<br>2 173<br>1 679<br>1 105 | 29,88<br>25,20<br>16,08<br>9,38<br>8,52<br>6,58<br>4,33 | 12 460<br>12 091                                           | 50,75<br>49,24 |

(1) M. André Tirot.
 (2) M. Bernard Garnier, PNPG (Pour une nouvelle politique de gauche. Comités de M. Pierre Juquin).

#### Deux cantonales

ton de Marseille-II (2° tour).

abst., 73,22 %; suffr. expr., 5 992. MM. Jeao Ronssel, FN, 3 008 voix (50,20 %), REELU; Renand Muselier, RPR, 2 984 (49,79 %).

fles électeurs de ce cauton du centre-ville de Maraeille qui, au premier tour, avaient étabil un record d'abstention avec evalent étabil un record d'abstention avec 79.08 %, out été un peu moies sombreux à bouder les urnes lurs du second tour : se compte 1 354 votants de plus, et 1 249 suffrages exprimés supplémentaires. Piètre résultat malgré tout quend ou souge aux réfires qui unt été déployés, durant la semaine qui n séparé les deux tours, pour mobiliser. A croire que ce serutin supplémentaire lumponé par la démission de M. Jean Roussel, comediter général sortant, à sept mois des élections de mars 1992 leur supparaiseait consen une tamile corrée.

Corvén.

En dépit du soutien dont a pu bénéficier M. Munciles de la part de MiM. Charles Panqua et Aleis Carignou, venus à Marscille le nouteuir, de M. Jean-Claude Gandia, prindène du couseil régional, du caudidat représentant les Verts et, avec beaucoup de manacra, de la fidération du Parti nocialiste qui appainit à battre le Front national, il a a pau pa refaire complètement son returd. Best qu'il ait enregistré un gain de 1 527 voix par rapport au premier tour, il hi en a unauqué 24 pour égaler son adversaire qui, let, a progressé de 904 suffrages.

M. Roussel avait conquis ce siège au

progresse de 904 suffrages.

M. Roussel svait comquis de piège su 1985 en profinant des querelles internes qui agitainot le RPR, lungtemps bien implanté dans ce cauton.

An prender tour, les vénditus étaient les saivants : inscr., 22 764 ; vot., 8 627; abst., 62,18 %; saffr. expr., 8 425; Missel, 19,08 % : saffr. expr., 4 743; diM. Pealet, 2 340 (27,77 %); Michel Landrivon, FN, 1 186 (14,07 %); Stéphane Littuz-Barléel, Verts, 890 (10,56 %); André Geaut, PC, 352 (6,17 %).

Misselier, 1 457 (30,71 %); Alain Linde, PS, 438 (9,23 %); M\* Danièle Bleitrach, PC, 378 (6,91 %); M. Bernard Deflarseles, écol., 221 (4,65 %); M\* Fableme Scheibling, div. d., 122 (2,57 %); MM. Plarre-Louis Causse, div. d., 41 (8,86); Jean Guericolas, div. d., 32 (0,67 %).

BOUCHES-DU-RHONE: cau-ton de Marseille-II (2° tour).

Inser., 23 092; vot., 6 184: abst., 73,22 %; suffi. expr., 5 992.
MM. Jeao Ronssel, FN, 3 008
MM. Jeao Ronssel, FN, 3 008
MM. Jeao Ronsell, FN, 3 008
MM. Jeao Ronssel, FN, 3 008
MM. Jeao Ronsel, FN, 3 008
MM. Jeao Ronssel, FN, 3 008
MM. Jeao Ronsel, FN, 3 008
MM

HAUTE-SAVOLE : canton de Saynod (2º tour).

Saynod (P toar).

inscr., 22 764; vot., 8 513;
abst., 62,60 %; suffir. expr., 8 023.

M= Françoise Camnsso, UDFCDS, 1= adj. an m. de Seynod,
4 796 voix (59,77 %), ELUE;
M. Jaeques Poulet, PS, m. de
Cran-Chevrier, 3 227 (40,22 %).

Cran-Cheviter, 3 227 (40,22 %).

The CDS conserve no canina qu'il détrino i depuis su créntinu en 1973.

Me Canasso, candidate de l'opposition une, a retrouvé su second tour les voix du RPPR qui lui avaient fait défant au premier tour en se portant sur le Front mational.

Avec 59,77 % des exprimés, elle approche d'un dend point de pourcoutage le résultant de sou prédécesseur, Max Decarre, UDR-CDS, au 1988, fixe à un autre caudidat socialiste. Elle seus la première feames à alégre au conneil général de la Hante-Savoie depais la deruière guerre. Son adversaire. M. Posiet, couseiller régional, se l'a devancée que dans deux des douze commanses du cauton, dont la siesne. Il matélière très légèrement le score du PS en 1988 en récupérant les voix du PC et les danx tiers des votes des Veris, qui n'avaient donné aucone consigne en sa faveur su second tour.

Les résultats du grender tour étaient les

suffrages qui s'étaient portés au premier tour sur le candidat com-muniste. Dans ce canton, que M. Le Corre avait du céder aux socialistes lors des dernières élections cantonales, M. Evin ne devance son adversaire de droite que de 464 voix.

En revanche, le candidat de En revanche, le candidat de l'opposition prend octtement l'avantage dans le canton de Savenay. M. Garnier y obtient un score de 57.09 % avec 660 voix de plus. En fait, il a bénéficié de la démobilisation de l'électorat de gauche, qui, en juim 1988, avait duané une nette majorité à M. Evin dans toutes les communes du canton toutes les communes du canton sauf une, Campbon. Cette fois, le candidat socialiste est minoritaire dans to stockes. Dans le canton de Saint-Nazaire-Est, de vicille tradi-tina de gauche, M. Evin obtient

alternatives ECONOMIQUES

Sept. - oct. 91

**PAYS DE L'EST:** 

lendemains de fête

**POLITIQUE DE L'EMPLOI:** 

la révolution tranquille

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES - 12 RUE DU CHAIGNOT

21000 DIJON - TEL: 80 30 97 76

gnac, dont M. Le Corre est le Dimanche soir, M. Evin voyait dans le fort taux d'abstention « un nvertissement des électeurs, qui ont voulu dire que ça n'allait pas. Il faut inventer une nouvelle pratique politique, un nouveau style de rela-tions entre citoyens et élus, a-t-il dit. Les gens attendent des réponses cancrètes et que nous retraussions nos manches, plutot que de nous complaire dans des débats stériles ».

Pour M. Garnier, cette abstention est celle de «la France du doute et du désarroi devant le chômage et le pourrissement de nos manas politiques, l'élaignement des vrais problèmes des gens ». M. Garnier, proche de M. Jacques Chaban-Delmas, a ajouté: « il faul que la gauche et la droite compren-nent. Nous n'avons plus de fraicheus pour convaincre d'ici aux prochaines législatives. »

Le comité directeur du MRG

# Les radicaux prêts à créer un nouveau groupe à l'Assemblée nationale

Le comité directeur du MRG. réuni samedi 21 septembre, à huia cloa, e edopté per 182 mendets contre 4, et 6 abstentions (il y e eu 11 refus de perticiper eu vote) une motion affirmant sa volonté de créer un groupe parlementaire réunissant des députés MRG ou membres de la majorité présidentielle, pour la plupert, vanus d'autres horizons, pour d'autres, sur la bese d'un contrat de solidarité politique». La même motion précise que ce groupe « préfigure le pôle réformiste de le future mejorité autour du président de la République » et constitue « le laboratoire du rassemblement des républicains et des réformistes de progrès ».

Convaince de la nécessité de la création d'un nouveau groupe de centre gauche à l'Assemblée natio-nale, fortement encouragé dans ce projet par Matignon, M. Emile Zuccarelli fait monter la pression. Face aux réticences, aux réserves. voire à l'opposition déterminée d'au moins deux de ses prédécesseurs à la présidence du MRG (MM. Michel Crépeau et Roger-Gérard Schwartzenberg) qui s'étaient manifestées lors de la réunion de La Rochelle la semaine dernière (le Monde daté 15-16 septembre), le président du MRG a voulo s'assurer du soutien du comité directeur, même si, statutairement, cette instance o'a pas le pouvoir de dicter leur conduite aux parlementaires radicaux de gaucbe.

Toutefois, l'adoption, à une très forte majorité, d'une motion en faveur de la eoostitution d'uo groupe, défendue également par les deux ministres radieaux de gauche (MM. Jean-Michel Baylet et François Doubin), est considerée par M. Zuecarelli et ses proches comme une « étape importante» qui manifeste « une volonté d'agir » et de « faire bouger le paysage politique ».

#### « Un pacte avec le diable»

A eeux qui reprochent aux réfractaires à la constitution de ce groupe de préférer le statu quo de l'apparentement au groupe socialiste et l'immobilisme, M. Sehwartzenberg (Val-de-Marne) a proposé de réfléchir à une autre solotion. Plutôt qu'un groupe \* mixte \* à l'image « nmbigue, il suggère la constitution d'un groupe de « fédération des forces de progrès » avec les élus socialistes. Aux yeux de l'ancien ministre, cette possibilité répon-drait à l'idée d'une fédération de la majorité présidentielle.

Autre opposant à la constitution d'un groupe de centre gauebe, M. Crépeau (Charente-Maritime), absent du comité directeur, avait fait connaître, par écrit, sa position : la participation dn MRG à la constitution d'un nouveau groupe lui apparait « inopportune », paisone, selon lui, « un tel groupe éclaterait des la première difficulté venue » et serait « suicidaire » pour le MRG. Il estime en effet que l'anité du parti serait mise en jeu dès lors qu'oo ebereberait & à isoler les quelques élus qui lui ressent de ses rares militants ».

Egalemeot absent, M. Jean JEAN-CLAUDE CHEMIN | Rigal (Aveyron) s'est interrogé sur

que» proposée « avec une insisinnce pesante, voire suspecte » Pour le maire de Villefranche-de-Rouergue, vandair associer les radicanx de ganche « avec les conservateuts risque de leur foire perdre leux àme et surtout leux crédibilité ». Il ajoute : « Accepter de nous marier avec des démocrates chrétiens me donnerait l'impressian de conclure un pacte avec

C'est également par écrit que MM. Bernard Charles (Lot) et Kamilo Gata (Wallis-et-Futuna) se sont exprimes. Le premier a rappelé les conditions qu'il met à son accord : présidence du groupe en faveur d'un radical de gauche élaboration d'une déclaration politique commune sur une hase « correcte », équilibre numérique interne qui assure d'une majorité, les députés issus de la majorité présidentielle et garantie sur les accords électoraux avec le PS pour les régionales et les législatives. Quant au second, il se déclare favorable à un tel groupe, à condition que « tous les députés MRG y adhèrent».

#### Le seuil de vingt députés

Cette position est proebe de celle développée devant le comité directeur par M. Claude Gaits (Hautes-Pyrénées), qui, tout en assurant qu'il n'a v jamnis rien fait qui pourrait aller à l'encantre de in constitution d'un groupe, s'est interrogé sur sa a portée politique ». Il s'est déclare décide à soutenir ce qui se fera...

Ainsi partagés, les députés radicaux de gauche devraient de oouveau être consultés par leur prési-dent. Ce dernier et M. Jean-Pierre Soisson, qui ont dine des samedi soir avec MM. Jean-Jacques Jegou et Gérard Vignoble, respectivement députés du Val-de-Marne et du Nord, tous deux exelus de l'UDC, devaient organiser mardi 24 ou mercredi 25 une réunioo de l'ensemble des députés susceptibles d'approuver la déclaration politique de ce futur groupe.

Sont pressentis pour participer à cette réunioo, à défaut de certitudes sur leur adhesion à ce groope, une élue apparentée PS, M= Huguette Bouehardean (Donbs), et des non-ioscrits comme MM. Jean Charbonnel (Corréze), Jean-Marie Daillet (Manebe), Serge Franchis (Yonne), Jacques Houssin (Nord), Alexandre Léontieff (Polynésie française), Alexis Pota (la Réu-nion), Christian Spiller (Vosses), Bernard Tapie (Bouebes-du-Rhône), Emile Vernaudon (Poly-nésie française), Marcel Wacheux (Pas-de-Calais) et Aloyse Warhouver (Muselle), des membres de l'UDC, comme MM. Edmond Gerrer (Haut-Rhin), Gerard Grignon (Saint-Pierre-et-Miquelon) et Henri-Jean Baptiste (Mayotte), ou encore UDF comme M. Jean-Yves Haby (Hauts-de-Seine)... A ces dix-huit députés (y compris MM. Jegou et Vignoble), et à sup-poser que tous adhèrent à un tel groupe, il faudrait ajouter le ren-fort d'au moins deux radicaux de gauche pour atteindre le seuil nécessaire de vingt députés.

ANNE CHAUSSEBOURG

Le baromètre de l'IFOP

#### La cote de M. Mitterrand reste négative

Selon le baromètre mensuel de l'IFOP, public dimanche 22 septembre par le Journal du dimanche, qui mesure l'indice de satisfaction des gnuvernants, la cote du président de la République, M. François Mitterrand, a progressé d'un point en septembre avec 34 % de satisfaits (au lieu de 33 % en août) tandis que le taux de mécontents diminue de 50 % å 49 %.

En revanche, la popularité du premier ministre, M= Editb Cresson, haisse de trois points (20 % de satisfaits contre 23 % en août) mais avec un taux de mécontents inchangé à 44 %.

Ce sondage a été réalisé du 5 au 14 septembre nuprès d'un échantilion de 1 840 personnes.

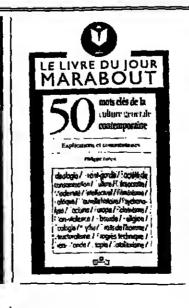

# Un entretien avec M. James Grant

« Les enfants risquent de souffrir des bouleversements économiques en Europe de l'Est », nous déclare le directeur de l'UNICEF

Les Etats-Unis ont lancé, le 20 septembra, une campagna nationale de vaccination destinée à luttar notammant contra la rougaole et la poliomyélita, un domaine où ce pays accuse un retard. A l'heure actualla, la Colombie at Cuba connaissent des taux de vaccination supérieurs à caux des Etats-Unis. Un an après le Sommet mondial de l'enfance qui s'est déroulé les 29 et 30 septambra 1990 à New-York, M. James Grant, le directeur exécutif du Fonds das Nations unies pour l'enfance (UNICEF), annonce que le taux de vaccination universelle da 80 %, qui figurait parmi les principaux objectifs de cetta manifestation, a été atteint. Mais les bouleversements en Europe de l'Est et la mutation économique de catte région impliquent d'autras dangers pour les enfants.

**NEW-YORK** 

de notre correspondant

«Lors du Sommet mondial sur l'enfance, 71 chefs d'Etat et de gouvernement se eont engegés par écrit sur vingt-sept objectifs précis. Un en après, quel premier bilan pouvez-voue draseer da cette première action collective?

- Ce sommet était la suite logique de la Convention sur les droits de l'enfant, adoptée en novembre 1989 par les Nations unies et qui, à ce jour, a été signée par 141 pays et ratifiée par 97 d'entre eux, ce qui constitue un record historique pour ce centre de Convention. ce genre de Convention.

– Avec quelquee exceptions notables, dont les Etats-Unis?

- C'est vrai. L'administration américaine, qui est traditionnelle-ment hostile à l'égard de ces textes, s refusé pour l'instant de signer, puis de ratifier la Convention sur les droits de l'enfant. Mais le Sénat a adapté une résolution invitant le président Bush à le faire, et j'ai bon espoir qu'il en ira ainsi. D'une façon générale, le premier bilan est encourageant eu regard des engagements pris, notamment sur un point capital, celui de l'immunisation contre les six grandes maladies (rougaole, tétanos, Juberculose, poliomyélite, conneluche et diphtérie).

» Grâce à l'augmentation importante des programmes de vaccina-tion à la fin de l'année dernière, l'objectif de 80 % de taux de cou-verture vaccinele dans le monde pour les enfants de moins d'un an e été atteint fin 1990, elors qu'il n'était que de 40 % en 1985. C'est là un point capital, quand on sait que 3 millions d'enfants meurent chaque année faute de vaccination contre ces six maladies (dont un million et demi d'enfants du seul fait de la rougeole) et que l'injection pour les immuniser coûte seulement 13 cents (0.80 F).

Existe-t-il encore de grandes disparités selon les pays?

- Nous avons commencé ces programmes de vaccination universelle des enfants en 1984 en Colombie en sensibilisent le public per des annonces à la radio, à la télévision, en utilisant tous les réseaux d'infor-mation, dont celui des prêtres, Le succès de ces campagnes e été éton-nant. En 1985, nous avons continué avec la Turquie, et progressivement étendu l'expérience sux outres pays. Actuellement, la Chine connaît un taux de vaccinstion supérieur à 90 %, l'Inde est à 80 %. Seule l'Afrique subsaharienne est en retard, avec un tsux de vsccination de 45 % à 50 % pour les enfants de moins d'un an et de 75 % pour ceux de deux ans.

— Qu'en est-il de la thérapie par réhydratation orale, qui était aussi l'un des objectifs impor-tants de ce sommet?

- Paradoxalement, les programmes de vaccination se sont développés plus vite que ceux de réhydratation, alors que la thérapie est encore plus simple puisqu'il suffit



d'avaler un sachet de sels à 10 cents (0.60 F) que l'on peut trouver dans une épicerie locale pour prévenir les états de déshydratation lors de diar-rhées, par exemple. Mais l'attitude conservetrice du corps médical constatée dans certains pays, où les docteurs et les hôpitaux craignent sons doute de se vuir privés de patients, e freiné la progression de ces programmes. Quand on sait que 40 000 enfants meurent chaque jour alors que leur décès, pour la moitié d'entre eux, aurait pu être évité par la vaccination ou par le réhydrata-tion, il s'agit là d'une attitude mora-

- Parmi les autres objectifs de ce sommet figurait la protection des enfants lors des conflits. Or, pendant la guerre du Golfe, des milliers d'enfants Irekiens et weitiens sont morts sans que les chefs d'Etat et de gouverne-ment qui avaient signé ces textes généreux bougent le petit doigt. Ne s'agit-il pas d'une immense hypocrisie?

- En temps de guerre, les enfants figurent effectivement parmi les pre-mières victimes. Mais, dans le cas de la guerre du Golfe, l'UNICEF et

l'Organisation mondiale de la santé ont pu utiliser les zones bumani-taires mises en place dans le nord taires mises en place dans le nord de l'Irak pour acheminer des vivres et des médicaments aux populations locales. De même, en Angola, au Soudan, l'instauration de «couloirs de tranquillité» a permis de venir en aide aux enfants. Mais l'exemple le plus frappant est sans doute ceiui du Salvador où, en dépit du climat de guerre civile qui règne depuis des années dans le pays, les combattants observent chaque année depuis 1985 et pour onelques jours une «trêve et pour quelques jours une «trêve humaniteire» qui nous permet

- Les bouleversements politiques et économiques se dérou-lent maintenent en Europe de l'Est. L'Union soviétique creint une famine pour l'hiver prochain. Quelles conséquences en atten-dez-vous pour les enfants?

 Quand il y e un changement économique majeur, ce sont souvent les enfants qui souffrent les premiers. On l'a vu en Chine, quand le système des communes e été aban-donné en 1980-1981, suppriment automatiquement la garde des enfants, le contrôle de l'eau des puits ou encore l'alimentation collec-tive des bébés. Aujourd'hui, en Pologne ou dans l'ex-Allemagne de l'Est, l'augmentation considérable du nombre de chômeurs rejaillit sur le sort des enfants.

» Dans ces anciens pays socia-listes, le passage à l'économie de marché et les bouleversements qui vont suivre vont certainement altérer le filet de sécurité sanitaire et sociale qui protégeait les enfants. Nous sommes conscients du denger et nous en svons averti les gouvernements en place. Des missions de l'UNICEF ont été récemment envoyées dans les pays de l'Est dans cet esprit. Meis l'ampleur des besoins dépasse largement la capa-cité financière de notre organisa-

Propos recueillis par

# Une anémone pour l'enfance maltraitée

Tandis que l'ancien président se divertissaient aux stands de da la Républiqua préparait l'émission télévisée «7 sur 7», M- Anne-Aymone Giscard d'Estaing était à l'honneur sur le parvis de la Défense, à Paris, où l'association Fondation pour l'enfance, dont elle est présidente, organisalt un «Dimanche des enfants». Prenant prétexte du report au 5 décembre de la Journée de l'enfance organisée par le secrétarist d'Etat tous les 19 aeptembre depuis 1988, elle avait décidé de faire bande

Le clou de la journée consistait en une immense tieur : une enémone - logo de la fondation - dessinée par près de cinq milia garçons et filles venus de plueieura régions de France. Plus tard, alors que les enfants

jeux, les adultes étaient invités à réfléchir sur l'enfance maitraitée au cours d'un déjauner-débat organisé dans un grand restaurant de la défense. Une mauvaise querelle faita

per M- Giacard d'Estaing au récent secrétaire d'Etat chargé de la famille et des personn âgées, M. Laurent Cathala, avait quelque peu terni cette journés. Certainement marrie de l'absence de Min Hélène Dorthac (avec laquelle la fondation avait l'habitude da travailler) dans la goovernement Creseon, Mar Giscard d'Estaing avait publiquement mis en cause la volonté de M. Cathala de reprendre les dossiers de l'enfance maltraitée.

CHRISTIANE CHOMBEAU

**SCIENCES** 

# Les spécialistes vont avoir accès à 3 000 photos des manuscrits de la mer Morte

A Los Angeles

22 septembre, de donner libre accès à tous les chercheurs quali-liés des quelque trois mille photo-graphies des manuscrits de la mer Morte qu'ells a en sa possession mais qui svaient été faites à la condition expresse de la mer se secondition expresse de la mer se secondition. condition expresse de ne pas être

Découverts entre 1947 et 1951 dans les grottes de Qumran qui dominent la mer Morte, ces roudominent la mer Morie, es rou-leenx (souvent en menus frag-ments) sont les plus anciens textes qui nous sont parvenus de plu-sieurs livres de l'Ancien Testament et d'ouvrages de la secte juive des esséniens jusqu'alors très peu con-nue. Des datations récentes ont canfirmé ce que la plupart des confirmé ce que la pinpart des spécialistes pensaient déjà : les parchemius et papyrus sur lesquels sont écrits les textes datent des deux derniers siècles avant Jésus-Christ ou du premier siècle de notre ère (le Monde du 3 juillet).

Déconverts depuis plus de quarante ans, les manuscrits de la mer Morte n'ont été publiés que pour une toute petite partie, les équipes

La bibliothèque Huntington de successives de spécialistes qui ont Los Angeles e décidé, dimanche la charge de la publication n'ont la charge de la publication n'ont tonjours pas rendu leur e travail» et interdisent à tous les antres savants d'avoir accès à ces docu-ments mestimables pour les juifs et les chrétiens.

> Déjà, sn débnt du mois, la publication par Ben-Zion Wachol-der et Martin Abegg (Hsbrsw Union Collegs de Cineinnati, Etats-Unis) et Herschel Shanks (Biblical Archaeology Review) de certains des textes «reconstitués» par eux grâce à l'informatique avait soulevé de vives controverses dont certaines concernent la valeur même de ces reconstitutions. La décision de la bibliothèque

Huntington de donner libre accès de ses photographies oux chercheurs compétents a aussitôt déclenché d'apres disputes parmi les spécialistes : pour les uns, cette décision est la chose du monde la plus scandaleuse; pour les autres, elle ouvre enfin le voie à une coopération nouvelle et fructueuse avec les spécialistes tenus jusque là à l'écart de ces textes d'une importance unique au monde.

**FAITS DIVERS** 

Après la découverte du corps dans un canal

## Les causes de la mort du petit Sébastien demeurent incertaines

L'autopsie, pratiquée dimanche 22 septembre, n'a pas permia d'établir si le petit Sébastien, trois ans, dont le corps aveit été repeché dens un see Issté de pierres, samedi, dans nn canal EDF an Puy-Sainte-Réparade, près d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhone), était mort avant d'avoir été jeté à l'eau ou s'il est mort par noyade. Les examens, pratiqués par les médecine légiates, ont cependant révélé que le corps ne présentait ni trace de coups ni blessure. Une analyse des viscères, qui pourrait spporter d'autres élé-ments, sera effectuée prochaine-

m Mesures de sécurité renforcées antnur de l'aacieune villa de M. Jacques Médeclu. - Les mesures de sécurité prises pour protéger la villa de M. Jacques Médecin, récemment acquise aux enchères par le ministre du budget, M. Michel Charasse, ont été sensiblement renforcées à la suite de menaces de dynamitage. Une de menaces de dynaminage. Une affichette et un tract, signés par l'ex-FLNC, ont été adressés, ven-dredi 20 septembre, à la préfecture des Alpes-Maritimes, annonçant « des sanctions contre Michel Cha-rasse et la villa Lou Soubran». Les enquêteurs niçois prennent parti-culièrement au sérieux la filière corse depuis l'attentat à l'explosif commis, vendredi 20 septembre, contre les bâtiments de la direction regionale des douanes à Nice, une administration qui dépend directement du ministère des

D Agression contre un commissa-riat à Chambéry. - A la suite du canstat d'un vol de moto, ane bande de quelques jeunes s'en sont pris, dans la nuit du samedi 21 eu dimanche 22 septembre, à l'annexe

finances et du budget.

ment. En l'absence de tout résultat probant sur les causes de la mort, le père de l'enfant, Akli Labacci, un forain de vingt-huit ans en instance de divorce, arrêté avant la découverte dn corps, demeure inculpé pour séquestration. Il avait expliqué à la police que l'enfant evait été enlevé par des bommes cagoulés pendant une promenade dans un square de Digne (Alpesde-Haute-Provence), le jour où il exerçait son droit de vieite. Il deveit être à nouveau entendu, inndi 23 septembre, par le juge

dn commissariat de la ZUP de Chambery-le-Haut (Sevoie), en lençant des pierres contre les vitres. Des policiers venus en renfort du commissariat central ont mis fin à cette agression, qui n'a fait aueun blessé. Cet incident intervient alors qu'une estraine tension se manifeste, depuis quelques semaines, entre des jsunes Maghrébins de la ZUP et les res-ponsables d'une discothèque du centre-ville dont l'entrée leur serait interditc. - (Corresp.)

Yves Bonnet.

 Etats-Unis : chaq prisnuniera tues an cours d'une mutinerie. -Cinq prisonniers ont été tués, dimanche 22 septembre, et huit antres blessés, au cours d'nne mutinerie dans l'unité de sécurité maximale de la prison d'Etat de Deer Lodge an Montana. Cinq gardiens ont été retenus en otage durant quatre heures, avant d'être libérés par une unité d'élite appelée sur les lieux. Selon le directeur de la prison, M. Jack McCormick, les décès seraient dus à des affrontements survenus entre les prisonniers durant la prise d'otages. -

#### MÉDECINE **TAUROMACHIE**

#### Le directeur d'un CECOS dénonce l'existence d'un trafic de sperme en France

Le docteur Jean-Jacques Adnet, directeur du CECOS (Centre d'études et de conservation du sperme humain) de Reims, a dénoncé dimanche 22 septembre l'existence d'un trafic de sperme en France. Le docteur Adnet, qui s'exprimait sur la 5º chaine de télévision, a notamment déclaré : «Il v a eu des tentatives dans plusieurs regions, dont la region Champagne-Ardenne, pour implanter un recel de trafic de sperme, »

Selon ce médecin, ce trafic de paillettes de sperme conservées par congélation s'effectuerait parallèlement aux organismes officiels et rapporterait «de l'or » à ses organisateurs. Toujours selon le docteur Adnet, ce trasic s'effectuerait sens contrôle ni précautions, et pourrait entraîner des risques très grands de naissences d'enfants séropositifs ou encore souffrent d'anomelies génétiques.

[Les décisrations spectaculaires du doc-teur Jean-Jacques Adnei n'auront mille-mont surpris les spécialistes médicanx, pas plus que les pouvoirs publics, parfaite-ment informés et depuis longtemps d'une situation qui n'est en rien nouvelle. Il existe en effet, parallèlement à la Fédéralinz sationale des CECOS, plusieurs associations qui se sout fixé des objectifs ideatiques, il s'agit de foornir à des médecins du sperme conservé par congéla-tion afin de pratiquer des inséminations tion afin de pratiquer des inséminations artificielles. De telles associations existent à Montpellier et à Marseille qui sont en rapport avec de nombreux gynécologues libéraux exerçant dans plusieurs régions de France, en Alsace et dans la Sarthe notamment. A la différence des CECOS qui, depuis près de vingt ans, se sont dotés de règles médicales et éthiques très strictes, les autres associations rémunèrent leurs donneurs et n'observent pas toujours les mêmes précautions. C'est encore plus vrai pour les inséminations réalisées par certains gynécologues-obsté-triciens à partir de sperme « fruis ».

Cette situation problématique n'est que l'une des conséquences de l'absence de textes de lais en matière de procréation médicalement assistée. Il y a anjourd'hui un total imbroglio dans ce douaine, la un total imbrogito dans ce acquance, as réglementation unse en piace en 1987 par ht "Michèle Barzach, alors ministre de la santé, n'étant millement respectée. En dépit des risques médicaux et des dérives éthiques, riez n'est prévn à court terme, les pouvoirs publics s'opposant de fait à toute luitiative visant à légiférer dans le toute luitiative visant à légiférer dans le champ de la procréation médicalement assistee. - J.-Y. N.

A la feria des vendanges

# De l'art équestre à l'art tauromachique

de notre envoyé spécial Quand, le samedi 21 septembre

à 11 houres, sous un ciel d'été qui

garde ses lumières chaudes, trois cavaliers se présentent au peseo des arènes nimoises, une immense ovetion secoue l'amphithéâtre romain. Le vieux peuple du taureau s rendez-vous avec la nostalgie et la passion. Menant le bal équestre, Conchits Cintron, le grande « torers » des années 50, qui a enflammé nos pères et leurs pères. Dans les plazas eu eoleil doré, ila découvreient alors une madone racée, affrontant le taureau à cheval parce que le règlement ibériqua interdit aux femmes de combattre à pied. A Paris, en 1949, au Vei'd'Hiv, on l'a autorisée à planter quelques banderilles. Elle gagne son surnom de « déesse blonde s. Plus da quarente sns après, elle est là, sous nos yeux, cette Péruvienne de légende, née au Chili de père porto-ricain et de màre irlandaise, pasaédant toujours, à soixante-neuf ans, une élégance et un charme à randra jaloux ces beaux cavallers andalous qui caracolent du côté de Jerez de

Près de Conchita la mythique, Manuel Vidrie, un grand profaasionnel du toreo à cheval, un peu

Billy Grabam réunit 250 000

personnes s New-York. - Environ 250 000 personnes not assisté.

dimanche 22 septembre à New-York, dens Central Perk, à un

prêche de trois heures du prédica-teur Billy Graham, doyen améri-cain des évangélistes. Aux Etats-

Unis, son plus important sermon avait réuni 134 000 personnes à Los Angeles en 1963. Son record ebsolu est de 1,1 million de per-

sonnes à Séoul. Billy Graham, qui prêche depuis environ trente ans, a estimé que New-York éprouvais

un « besoin désespéré de spiritua-

RELIGIONS

lite». (AFP.)

lourd, mais qui sait, face au fauve, «feuille de poirier». Les taureaux retrouver la grâce d'un caballero de l'Escurial, et la Parisienne Marie-Sara Bourseiller, vêtue de blanc et or. Conchita Cintron est venue du Mexique, où elle s'est retirée, pour donner une alternative symbolique. adouber cette Frençalse qui, à force de volonté et de treveil. acquiert, année après année, ses ettres de noblesse dans l'art de combattre les taureaux à cheval.

#### Dressage

Une tauromachie particulière qui a ses règles et ses lois bien différentes du toreo à pied. Venu à Madrid en 1670, un médecin français, Bernardin Martin, écrit après son passage dans les arènes : «La manière de bisn combettre est d'aller, au pas du cheval, à la rencontra du teureau et, en le côtoyant, lui planter promptement le javelot et donner du talon au cheval pour le faire passer derrière : car le taureau ne se toume

Aujourd'hui, l'apothicaire verrait poser lence et banderilles « à l'étrier», «à selle passée» ou cà la eroupe». Attequar le fauva da face, de biais et au fil des berriàres. On tue laborieusement à l'aide d'un petit javelot terminé par une lema d'aciar en forme de

sont âgés de trois ans (et non de quatre, comme pour les matadors) et ont les comes épointées. Cette exigence vise à protéger l'étalon ou la jument qui, dans l'affaire, prend le maximum de risquas. Bref, la corride à cheval, colorée et chatoyante mais parfois ennuyeuss, ast avant tout une question de dressage et a'appa-rente beaucoup plus à l'art équestre qu'à la tauromachie pure.

Mais les aficionados présents ce samedi n'oublieront pas la beauté des gestes de deux toreros : l'antique Curro Romero et la jeune Julio Apericio. Plus de cheval ni de décorum, mais l'enchantement de cette école andalouse qui enseigne un toréo profond et fleuri.

Limpides at majeatueux, las tareros sévillans ont donné le lecon. Il y avait dans l'air un parfum de jasmin qui embaume les rueiles du bord du Guedelquivir. Leur cape et leur mulets ont entraîné le taureau dans une ronde déberrsaaée de toutea scories Curro Romero et Julio Aparicio ont daasiné, à Nîmes, dea courbes parfaites et envoutantes qui resteront comme l'un des moments les plus émouvants de la saison tauromachique qui vient de a'achever.

JEAN PERRIN

# essort!

la référence au bout des pages...

ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA **FRANCE 1990** 

• En 16 domaines et 900 tableaux, une illustration de lo Fronce économique et sociale.

. 880 pages - Prix 550 F En librairie et dans les Observatoires Economiques Régionaux de l'INSEE

OF ST QUESTION STATE STREET

> A LEAST MAN SARY SALVENIER A

THE PERMIT

مكذا من الاصل

. In a standi 24 contembre 1991 13

DECLARATION DE SYBEL AUX COMPTABLES

ibres s-Unis

# SYBEL-COMPTA EST SUPÉRIEUR

PLUS DE 23.000 ENTREPRISES ONT PLEBISCITE LA SUPERIORITE DE SYBEL-COMPTA ET L'ONT ADOPTE POUR LEUR GESTION...

#### VOICI QUELQUES-UNES DES FONCTIONS UNIQUES DE SYBEL-COMPTA.

- PLAN COMPTABLE LIBRE ALPHANUMERIQUE
- 2 LONGUEUR DES COMPTES PARAMETRABLES (6 A 16 POSITIONS)
  3 FERMETURE/OUVERTURE SECURISEE DES COMPTES
- 4 PLAN COMPTABLE AVEC 8 NATURES DE COMPTE
- 5 SECURITE COMPLETE PAR JOURNAL (COMPTES INTERDITS)
- 6 REPRISE AUTOMATIQUE COMPTABILITE EXISTANTE 7 - GESTION DES DEVISES ET DES QUANTITES
- 8 BUDGETAIRE ET ANALYTIQUE

Same Digital

HIPP!

- 8 BUDGETAIRE ET ANALYTIQUE

  9 UNITE D'ŒUVRE ANALYTIQUE DOUBLE IMPUTATION
- 10-LIBELLES LIBRES COMPLEMENTAIRES
- 11 ZONES UTILISATEURS LIBRES EN ECRITURES COMPTABLE (20)
  12 SCHEMAS DE SAISIES AUTOMATIQUES (TOUTES ZONES)
- 12 SCHEMAS DE SAISIES AUTOMATIQUES (TOUTES ZONES 13 - IMPORTATION CONTROLEE D'ECRITURES EXTERNES

- 14 ECRITURES D'ABONNEMENT
- 15 NATURES D'ECRITURE (CONTROLE ET ANALYSE)
- 16-AUDIT COMPTABLE AUTOMATIQUE
- 17 TURBO-ANALYSEUR (PERFORMANCE ET CONTROLE)

  19 FENETRE DE RECHERCHE ECRITURES (8 CRITERES)
- 20 OUVERTURE TOUT TABLEUR TOUTES DONNEES
- 21 GESTION ET PROVISION CLIENTS DOUTEUX
  22 GESTION CONSOLIDATION MULTI-SOCIETES
- 23-TVA SUR ENCAISSEMENT (TAUX MULTIPLES)
- 24 MENU PERSONNALISABLE PAR UTILISATEUR
- 25 CONTROLE ET SECURITE RESEAU ET MULTIPOSTE
- 26 GAMME IDENTIQUE EN DOS, OS/2, UNIX 27 - LIAISON GAMME HOMOGENE 20 LOGICIELS SYBEL
- SYBEL-INFORMATIQUE, 31, RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS, TÉL.: 46 39 58 00

#### Demande d'informations complémentaires

- Précisez-moi ce que Sybel-Compta peut apporter immédiatement et concrètement à mon entreprise.
- tement et concret Je désire :
- ☐ Une Documentation sur les fonctions de Sybel-Compta ☐ Une Documentation sur la gamme des 20 logiciels Sybel
- ☐ Une Documentation sur la gammie des 20 logicles system ☐ Une Présentation Personnalisée de Sybel-Compta
- ☐ Le Nom de 10 entreprises de mon secteur d'activité, parmi les 23.000 Clients Sybel.

Nom \_\_\_\_

Fonction ....

Société \_\_\_\_\_

Secteur d'activité

Adresse :----

\_\_\_\_\_Té

A retourner 2: SYBEL-INFORMATIQUE, 31, Rue Anatole France, 92300 Levallois



LES LOGICIELS DE LA GESTION SUPERIEURE

# L'enquête sur un enlèvement reprend grâce aux empreintes génétiques

NANCY

de notre correspondante

Une mystérieuse affaire criminelle jamais élucidée, l'enlèvement d'un notaire de Saint-Mihiel (Meuse) en octobre 1975, vient hrusquement de surgir de l'ouhli. Un mois avant la date de la prescription, la chambre criminelle de Nancy, présidée par M. Antoine Vogtensperger, a en effet décide de rouvrir le dossier en s'appuvant sur la nouvelle technique de recherches d'empreintes génétiques, accédant ainsi à la requête de l'avocat de la famille, Me François Robinet.

Tout commence le 15 octobre 1975 dans une petite ville tranquille de la Meuse. Dans l'aprèsmidi, M. Gilbert Morlet, soixante-huit ans, notaire, reçoit la visite d'un inconnu qui lui demande de centre estimar une maion sinté à venir estimer une maison située à Nancy. Sans méliance, le notaire accepte de le suivre et monte dans sa voiture. Soudain, en pleine forêt, le pseudo client exhibe un pistolet. C'est un enlévement.

Dans la soirée, l'épouse du notaire reçoit des coups de télé-pone l'informant que son mari a fait l'objet d'un rapt. Elle ne doit surtout pas alerter la police et, le lendemain, elle reçoit une lettre écrite au normographe lui récla-mant une rançon de 6 millions de francs. Mais, le 17 octobre, M= Anne-Marie Mortet est à nouveau contactée par les ravisseurs de son mari, qui l'informent qu'elle retrouvera ce dernier dans un véhicule abandonné dans une foret proche de Nancy et qu'ils renoncent au projet de percevoir la rançon. Effectivement, le notaire est retrauvé ligoté et baillonne. De santé précaire, il a élé victime au cours de son enlèvement d'un malaise cardiaque probablement consécutif au stress.

mésaventure, il s'éteindra en 1981 à l'age de soixante-quinze ans. A un cheven pres

Jamais complètement remis de sa

Dans la voiture les policiers avaient découvert un cheveu du ravisseur ainsi qu'un autre, beau-

coup plus long - 27 centimetres -sur le maillot de la victime. Mais ces deux minces indices n'avaient pu être valahlement exploités à l'époque. Un instant, les policiers avaient soupçonsé un notaire du Var, avant, finalement, d'abandonner cette, piste. Et l'homme avait bénéficié d'un non-lieu en 1980. Le 13 octobre 1980, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait le nouvroit formé nes la rejetait le pourvoi formé par la partie civile.

A un mois près, l'affaire Morlet était donc définitivement terminée. M' Robinet, un des avocats de l'affaire Weber, an cours de laquelle il a été largement fait état de la recherche d'empreintes génétiques, a donc demandé de recou-rir à cette méthode pour expertiser les cheveux toujours sous scellés.

Avant de se prononcer, le parquet général de la cour d'appel de Nancy a fait appel à un expert de Colmar, le docteur Ludes, qui a estimé que l'on pouvait entamer une recherche d'empreintes génétiques (C'est ce qu'a désid de faire ques. C'est ce qu'a décidé de faire la cour d'appel de Nancy.

MONIQUE RAUX

Le meurtre de Chapour Bakhtiar

## Massoud Hendi a été inculpé de complicité d'assassinats

Le juge d'instruction parisien charge du dossier sur l'assassinat de Chapour Bakhtiar et de son secretaire. M. Jean-Louis Bruguiere, a inculpe Massoud Hendi de « complicité d'ossassinats et ussociation de malfoiteurs, infractions en relation avec une entre-prise terroriste a samedi 21 sep-tembro dans l'aprés-midi. Ce ressoriissant iranien agé de qua-rante-quatre ans, qui avait été interpellé par la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris (le Meule du 21 septembre), a aussitôt été écroué.

Massoud Hendi est prévenu d'avoir foumi des moyens ayant permis l'assassinat de Chapour Bakhtiar, ancien premier ministre du chah d'Iran, et de son secrétaire, le 6 août à Suresnes (Hautsde-Scine). Il est notamment soup-conne d'avoir facilité les formalités administratives d'entrée en France de deux des trois assassins presu-mes. Arrivés par avion de Téhé-Ali Rad Vakili et Mohammad Azadi. étaient en possession de passoports ci de visas en regle. Lors de son interpellation par la brigade criminelle, Massoud Hendi

se trouvait à Paris en voyage d'affaires. Jusqu'en 1987, Massoud Hendi était directeur du hureau de la radio-télévision iranienne à Paris. A cette date, il a été rappelé à Tehèran « en raison de son èven-tuelle collaboration avec les services de sécurité français », a indiqué un communiqué de la télévision d'Etat iranienne, dimanche 22 sep-

Les « relations professionnelles » entre Massoud Hendi et l'organisme de radio-télévision iranienne ont ensuite été « interroinpues » après les « aveux » passes par celui-ci à propos de cette « collabo-ration », précise le communiqué publié dans la presse iranienne. La même source ajoute que Massoud Hendi «n'a aucun lien de parenté avec l'imain Khoineiny ni avec sa en Fronce accompagné de sa en Fronce accompagne de sa famille quarante-cinq jaurs après l'assassinat de Bakhtiar, ainsi que son arrestatian par la police fran-çaise, suscitent des questions ». L'ambassade d'Iran à Paris a démenti, une nouvelle fois, « toute implication du gouvernement iranien » dans l'assassinat de Chapour Bakhtiar.

Mise en cause

par le juge Brugnière

#### La Libye rejette toute responsabilité dans l'attentat du DC-10 d'UTA

La Libye a rejeté, dimanche 22 septembre, par l'intermédiaire de l'agence officielle JANA, toute responsabilité dans l'attentat du DC-10 de la compagnie UTA, qui a fait 170 morts le 19 sep-tembre 1989. Vendredi 20 septembre, le juge d'instruction parisien chargé du dossier, M. Jean-Louis Bruguière, avait formellement mis en cause les services de renseignement libyens dans cet attentat (le Monde date 22-23 septembre).

Samedi, on apprensit que le numéro deux des services de renseignement libyens, M. Abdallah Senoussi, dont le nom avait été venu à Paris, les 16 et 17 septembre, pour rencontrer des responsables des services de rensei-gnement français. Il aurait fait savoir à ses interlocuteurs que la Libye n'acceptera pas de « porter le chopeau e, et que, si tel était le cas, Tripoli ne manquerait pas d'en tirer les conséquences.

JEUX OLYMPIQUES: moins de cent cinquante jours avant l'ouverture

# Le malaise financier des sites savoyards

Moins de cent-cinquante jours avant l'ouverture des XVI Jeux olympiques d'hiver, à Albertville. le 8 février prochain, les difficultés finenclères de certaines. communes, sites d'accueil, ne devraient pas compromettre la bonne organisation de cette manifestation, dont le coût global dépesse désormais lee 11 millierds de frence. Ellee cráent cependent un maleise dans un département qui, après une période d'euphorle économique, s'interroge sur les conséquences de l'après-J.O.

LYON

de notre bureau régional

Brides-les-Bains fait comme si de rien n'était. Dans la rue principale défoncée par les travaux. les quelques curistes de la fin de saison tentent de se frayer un passage entre les engins de chantier. Durant tout l'été, cette station thermale de six cents habitants, près de Moûtiers, a vécu une atmosphère de capharnaum, au fur et à mesure que s'édifiaient les nouvesux bâtiments de la cité (1) appelée à devenir, durant le mois de février, le « village alympique » d'accoell des athlètes.

« Faute d'avoir celle des banques, j'espère au moins la confiance des entreprises », dit M. Jean-François Chedal, trentecinq ans, élu maire (sans étiquette) en mars 1989. Voilà quelques jours, et avec l'accord nnanime de son conseil municipal, il a été contraint de demander au préfet de la Savoie la saisine de la Chambre régionale des comptes. Sa commune est exsangue. Il lui manqpe une bonne cinquantaine de millions de francs pour payer les entreprises. Toutes les banques contactées pour couvrir un emprunt de 69.5 millions de francs, soit le tiers des 218 millions de francs d'investissements réalisés en 1991, se sont récusées.

« A situation exceptionnelle. moyens exceptionnels », plaide M. Chedal, Pour l'instant, le Comité d'organisation des Jeux (COJO), qui a déjà versé 75 millions pour la mise à disposition de 2 300 logements, se talt. A priori, ces problémes de trésorerie ne concernent pas directoment les installations dont il a besoin. Son co-président. M. Micbel Barnier, explement président (RPR) du conseil général de la Savoie, en appelle, une fois de plus, à la « responsabilité de l'Etot et des organismes qu'il contrôle [...] au nom de l'intérêt général ».

Lui-même confronté à une situation tendue de ses finances, le département eat réservé. Depuis un an, il ne garantit plus automatiquement les investissements tonristiques décidés par les communes. Cette absence de caution a fait fuir les banques, aussitôt accusées de faire preuve de a frilosité », an tout an moins de reculer devant la prise de ris-que. Malgré l'annonce d'une aide exceptionnelle, sons la forme d'un contrat de dévelap de l'ordre de 10 millions de francs consentie par le département et la région, l'impasse est totale.

Dès l'origine considérée comme le point faible de la can-didature savoyarde, Brides-les-Balns n'est pas nn cas isolé. Avant elle, Pralognan, site d'accueil du curling, s « déposé le bilan », accusant un trau de 5 millions de francs au compte administratif de 1990, du en partie à la réalisation d'une patinoire démesurée. La station de ski de fond des Saisies connaît également des problèmes de trésorerie, tandis que Macot-la-Plagne ne sait toujours pas com-ment elle supportera le déficit de l'exploitation (3 millions de francs par an) de la piste de bobsleigh. Chargée de 45 tonnes. d'ammoniaque, elle n'a toujours pas obtenn les autorisations nécessaires à l'ouverture au public,

> Euphorie éphémère

« Par choix au par obligation, les Jeux ont conduit un certain nombre de communes à réaliser. rapidement, avec plus ou moins de discernement, des Investissements qui auraient du être étalés sur dix ans », constate M. Ralph Taranto, représentant du Crédit lyonnais, la banque officielle des

que la Savoie allait rattraper son retard et prendre une longueur d'avance, certaines collectivités ont « chargé la barque », sans évaluer concrètement les conséquences de leurs engagements. Voilà deux ans, se sanvient M. Taranto, « avec le Crédit agricole de la Savoie, la Caisse des proposé à toutes les communes olympiques l'émissian d'un emprunt obligataire couvrant l'ensemble de leurs besoins finan-ciers, aux meilleures conditions. Elles oni préféré garder leur indé-pendance, d'autant qu'elles étaient particulièrement caurti-sées », « Les égoismes locaux ant jaué », confirme M. Bernned letaz-Manthoux, directeur du Crédit agricole.

Depuis 1986, il est vrai, la conjoneture s'est renversée en montagne. Le marché de la neige, de l'immobilier et de la fréquentation des stations a brasquement chuté (2). Des équipements engagés dans une période d'enphorie -épbémére, - n'offrent plus les mêmes conditions de rentabilité. Toutes les entreprises ou les établissements financiers français an étrangers - ils furent nom-breux à se présenter pour « réaliser des coups » - ont déjà plié

> Une bataille . perdue

« Vu de Paris, ou d'ailleurs, le marché n'est plus porteur », constate M. Tétaz-Monthoux. Il n'est pas étonnant, des lors, que les banquiers, gagnés par le syn-drome d'Angonlème, se soient montrés particulièrement réservés sur la reconversion de Brides en station d'hiver. Outre la réno-vation de l'Hôtel des Thermes en régie municipale (30 millions de francs) et la remontée méca-nique vers Méribel (110 millions de francs), contestée dès l'origine et condamnée au déficit des avant son ouverture, l'expansion immobilière de la commune relève du pari. Non loin de la, Courchevel, Méribel ou la nouvelle station de la Tania ont lar-gement contribué à augmenter un pare qui trouve difficilement L'beure des reglements de

compte n'a pas encore sanné.

Dans la confisse, certains ne se
privent pas d'énnmèrer les
« vices oachés » des leux savoyards. «Si l'on avait procede à une analyse financière sérieuse ne l'aurait sans doute pas soutenu dans les mêmes conditions », indique «off» un haut fonctionnaire. « La situation actuelle est la cansequence directe d'une bataille perdue : celle de l'éclatement des sites», proclame un autre. Il ajante « A une distribution rationnelle, on a préféré une logique de politique locale, en abligeant les communes à supporter des équi-pements dont elles n'avaient pas forcement envie, ni besoin. » Loi de décentralisation oblige, l'Etat s'est retranché derrière la liberté des communes. « Ce n'est pas faute de les avoir conseillées », concède M. Jean-Claude Bastion, sous-préfet d'Albertville.

Incontestablement, la « querelle de pâtnrage des Menuires » (3) a laissé des traces. A quelques détails près. l'ensemble du programme prévu an dossier de candidature a été scrupuleusement respecté. Mais surcoûts de cette dispersion. Pari tenu, ponvait néanmains affir-mer M. Barnier devant les villes organisatrices des Jeux d'hiver, mies récemment à Chambéry. An moment d'engager la dernière ligne droite avant l'ouverture, le président du conseil général s'est engagé dans un nouvean défi : mobiliser des Savoyards jusqu'à présent spectateurs passifs, et parfois inquiets, de la prépara-tion d'un événement qui va se dérouler sous leurs yeux. Avec le secret espoir que les Jeux relan-ceront la machine.

MICHEL DELBERGHE

(1) Brides-les-Bains a réalisé 600 mil-ions de francs avec des investissements publics et peivés: un nouvel établisse-ment thermal, la rémovation d'hôtels, de la maire, du casino, la construction de parkings, d'une dévision rontière et d'une remontée mécanique vers Méri-bel.

ments touristiques en Savoic a baissé de 26 % en 1990. En Tarentaise, les ventes de logeracents neufs ont chuté de 50 %

Reterille, commune sur le termoure de la quelle se tronve la 31atinn des Mennires. Il avait alors démissionné de la présidence du COJO, le 29 janvier 1987, avant de revenir le 30 mars 1988.

Voici trois bonnes raisons d'acheter une voiture.



Trois nouvelles Séries Spéciales Renault 19. trois rapports équipement-prix

exceptionnels, trois caractères différents devraient vous fournir une bonne raison

\*

 A partir de 63900 F, la Regault 19 Prima peut accueillir turbulente: 5 vraies places, un autoradio FM cassettes stéréo, et une santé inépuisable en

sion essence on Diesel • La Renault 19 Dynamic est réservée à ceux

qui ne peuvent envisager de se déplacer sans un certain transport des sens : 2 motorisations vives et souples, un equipement sportif et complet.

 La Renault 19 Europa transforme n'importe quelle grande distance en plaisir : équipement

et confort d'une grande routière, autoradio FM cassettes stereo, motorisation essence ou

corresion Renault 6 ans. Diac votre

Diesel à partir de 75600 F.

Tarif an 01/07/91. A.M. 92. Garantic anti-

SERIES SPECIALES. POUROUOI VIVRE SANS ELLES?

T.ME. T

18 14 Ag

in the al Allerray & NA SPACE Section 1

Lichte. --S. 198 44 2.00

-

# La roue de l'infortune pour Nigel Mansell

L'Itellen Riccerdo Petreae (Williams Renault) e remporté, dimanche 22 septembre à Estoril, le grand prix du Portugal de formule 1. Son coéquipier britannique Nigel Mansell, arrêté per le direction de la course après une manœuvre illicite lors du changement de pneus à son stand, a pratiquement perdu ses demières chances de rejoindre Ayrton Senne au championnet du monde des pilotes. Deuxième à Estoril, le Bréeilien compte déaormais 24 pointe d'avance elors qu'il ne reste que trois grands prix à disputer.

We want

entropy of the second

The Items

العزوا مختباره فجعلا

The fall and

A ......

Im A--

1.40

.

ere.

.... · ·

**35** 1 1 1 1

9

 $\overline{a}_{H} \subseteq \mathbb{R}$ 

-----

(47, <u>3</u>,6

New . -

at the

111

A part of

47.

A . . . . .

109 .....

# · ·

Santa Sa

ESTORIL

de notre envoyé spécial

Héros heureux ou malheureux, Nigel Mansell a souvent été au centre des discussions lors des plus récents grands prix du Portugal. En 1986, il s'était imposé à Estoril avant d'échouer pour le titre mondial derrière Alain Prost. Trois ans plus tard, il provoquait une belle polemique cu effectuant unc marche arrière interdite lors de son arrêt au stand. Reparti en piste, il affirmait ne pas avoir vu le drapeau noir de la disqualifica-tion agité par le directeur de course. Revenu sur Ayrton Senna, il l'éperonnait et le sortait de la piste en tentant de le donbler au freinage en bout de ligne droite. Cet incident lui avait valn une suspension pour nne course et une amende de 50 000 dollars.

L'an dernier, le Britannique avait remporté son deuxième grand prix dn Portugal après une nouvelle polémique avec Alain Prost. Qualifié en première ligne aux côtés de son coéquipier chez Ferrari, il avait tassé ce dernier contre le muret au départ alors que le Français talonnait Ayrton Senna au championnat du monde. L'incident avait été à l'origine de la cassure entre Alain Prost et Cesare Fiorio, qui dirigeait alors la Scuderia et n'avait pas vouin imposer une discipline de course...

#### Sensationnelle remontée ·

Cette année, Nigel Mansell n'est a priori pas responsable de l'inci-dent qui lui a valu une nouvelle catastrophiques pour lui puisqu'il-y perd pratiquement ses dernières chances de devenir champion du monde. La course avait pourtant remarquablement débuté pour les deux Williams Renault. Parti en tête, Riccardo Patrese s'était, comme convenu, laissé doubler par le Britannique au dix-huitième passage devant les stands. Les fait ses débuts en grand prix à

deox McLaren Honda de Gerhard Berger et d'Ayrton Senna comp-taient déjà respectivement 8 et 11 secondes de retard.

Nigel Mansell avait coolsi de changer see pneus an trentième tour. Un changement rapide (7 s 75), mais le préposé à la surveillance des opérations ini donnait le signal du départ un pen trop tôt. L'éctou de la roue arrière droite n'était pas complètement serré. La complètement serré. La complètement serré. La complètement serré. La complètement servé les ser détachait aussités et les roue se détachait aussitôt et les mécaniciens de Willinms effectuaient leur deuxième intervention sur la partie gauche de la piste des stands, exclusivement réservée au trafic. Reparti en dix-neptième position à un tour de Riccardo Patrese, le Britannique entamait nne sensationnelle remontée qui, en moins d'une demi-heure, le placait au sixième rang à sculement 13 s de Jean Alesi (Ferrari), le troisième. C'est alors que les commissaires de course, qui venaient de se réunir, lui ont fait présenter le drapeau noir.

#### Une jubilation de potache

Dès lors, une cnrieuse atmosphère régnait à l'issue de la course dans le stand des Williams Renault, où nul ne savait s'il fal-lait plutôt se réjouir de la cinquantait pittos se rejour de la cinquan-tième victoire apportée à l'écurie britannique par Riccardo Patrese, jamais inquiété par Ayrton Senna, ou déplorer la malchance de Nigel Mansell qui venant de perdre ses derniers espoirs de devenir champion du monde. Même si le Britannique gagnait les trois derniers grands prix, il suffirait, en effet, à Ayrton Senna de marquer 7 points (1) pour obtenir son troisième titre et égaler ainsi Jack Brabbam, Jacky Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet et Alain Prost.

Bien malgré hui, Nigel Mansell avait gâché la fête de son dévoué coéquipier qui aurait aimé célé-brer, dans d'autres conditions, le cinquième succès de sa longue carrière. Avec 221 grands prix à son actif, Riccardo Patrese pourrait être un pilote blasé. Quinze saisons de formule 1 n'ont pourtant altère en rien le professionnalisme et la passion qu'il manifeste pour son métier. A trente-sept ans, le vice-doyen des pilotes – huit mois de moins que le Brésilien Nelson Piquet – goûte simplement avec plus d'intensité les meilleura moments que lui réserve encore le

Ainsi, des le samedi, c'est avec une inbilation non feinte qu'il avait signé la septième pole pos-tion de sa carrière. Comme un potache qui aurait joué un bon tour aux surdoués de sa classe.

vingt-deux ans, semblait pourtant également promis à une carrière aussi préeoce que prometteuse. Jusqu'au départ du grand prix d'Italie 1978 où un carambolage monstre coûtait la vie au Suédois Ronnie Peterson. Les pilotes les plas anciens avaient, un peu hâtivement, fait de lui le coupable et lui avaient même interdit de Nigel Mansell avait choisi de

et lui avaient même interdit de prendre le départ du grand prix suivant Ce n'est que plusieurs années plus tard qu'un film d'amateur permettra de le disculper. « Je savals que je n'avais rien à me reprocher, mais j'étais timide, raconte-t-il. J'ai commis l'erreur de m'isoler. Je suis devenu solitaire. Une expérience aussi dramatique transforme forcement un homme.» Marginal, il n'a pas souvent attiré l'ettention des écuries de pointe. Si on excepte deux saisons (1982 et 1983) chez Brabham BMW où

de voitures pour gagner, L'accident mortel de son coéquipier et ami, Elio de Angelis, lors d'une séance d'essais sur le circuit Paul Ricard en 1985, l'avait profondément choqué au point de lui donner envie de renoucer, C'est la naissance peu de temps après de ses deux jumelles qui a provoqué un déclic, « Mes mauvais résultats rejaillissaient trop sur mon carac tère, dit-il. Je me suis efforcé d'être plus positif et de changer mon image. Ma vie familiale, mes enfants, m'ont apporté un équilibre qui s'est aussi reflèté dans ma carrière professionnelle.

il remporta deux grands prix dans

l'ombre de son coéquipier Nelson

Piquet, rarement il a pu disposer

La vraie chance de sa carrière aura été son recrutement en 1988 par Franck Williams pour rempla-cer Nelson Piquet, «J'al attendu si longtemps une voiture qui me per-mette de me battre pour la victoire que ce n'est pas maintenant que je vais ressentir de la lassitude pou la formule l.», assure-t-il. Micux, il estime que l'expérience qu'il a pu accumuler en quinze ans constitue son plos précieux atout. « J'ai gardé mon talent de pilote, mais désormais, je sais économiser ma voiture en course, mener une séance d'essais avec méthode ou résister à la pression qui pèse sur nos épaules. La formule 1 est devenue une science de plus en plus complexe avec des stands remplis d'ordinateurs. L'expérience est un atout irremplaçable pour compren-dre et maîtriser tous les paramètres. Ce n'est pas un hasard si les six pilotes qui ont remporté tous les grands prix deputs deux saisons ont tous plus de trente ans.»

GÉRARD ALBOUY

(t) Les six premiers de chaque grand rix marquent respectivement 10, 6, 4,

**TENNIS**: demi-finales de la Coupe Davis

# Yannick Noah retrouve l'Amérique

La finale de la Coupe Davia 1991 mettre aux prises du 27 novembre au 1 décembre, sans doute à Lyon, les équipes de France et des Etats-Unis qui ne ae sont plus rencontrées à ce niveau depuis 1982. Tenants du trophés, les Américaina ont peiná à Keneea-City sur terre battue face aux Allemands prives de Boris Becker : la sélection n'a été acquise que dans le demier simple grâce à la victoire en trois sets d'André Agassi sur Carl-Uwe Steeb. A Pau, la tâche de l'équipe composée par Yan-nick Noah contre la Yougoslavie a été facilitée par le forfait des joueurs croates: la qualification a été obtenue par cinq è zéro.

de notre envoyé spécial

Yannick Noah avec Guy Forget, Henri Leconte avec Arnaud Boetsch, les Français dansent dans les vestiaires. Parodie de samba sur un air folklorique basque pour une parodie de demi-finale de Coupe Davis. Pour la deuxième fois depuis le début de l'année, l'équipe de France aura vu sa petite histoire facilitée par la grande. En avril der-

#### Le douzième face-à-face

La France, qui a'est quali-fiéa pour la finale de le Coupa Davis da tennia où ella sera opposée aux Etats-Unis, a déjà rencontré onze foin les Américains dans cette compétition. Les États-Unis ont remporté six de ces onze rencontres :

- 1905 Etats-Unis battent France 5-0 à Londres; - 1920 Etats-Unis battent France 5-0 à Eastbourne : - 1925 Etats-Unis battant

France 5-0 à Philadelphie; - 1926 Etats-Unis battent France 4-1 à Philadelphie: - 1927 France bat Etats-Unis 3-2 à Philadelphie; - 1928 France bat Etats-

Unis 4-1 à Paris; Unia 3-2 à Paris: - 1930 France bat Etata-Unis 4-1 à Paris;

- 1932 France bat Etats-Unis 3-2 à Paris; - 1982 Etats-Unis battant

France 4-1 à Grenoble; - 1989 Etats-Unis battent France 5-0 à San Diego.

nier, pour le premier tour, elle avait disposé facilement des leraéliens, venus d'un pays presque en guerre. A Pau, clie a battu une équipe yougoslave qui n'était plus qu'une fic-tion, privée de ses deux meilleurs ciéments croates (le Monde daté
22-23 septembre). Mais les joueurs
n'en ont cure. La victoire de la
paire Forget-Samoro vient de leur
donner le droit de rêver au Saladier d'argent. Neuf ans après la finale perdue de Grenoble contre les Etats-Unis de McEnroe, soixante-

neuf ans après la dernière victoire

d'une équipe française, au temps héroïque des mousquetaires. Moins que les autres, Yannick Noah veur entendre parler de sou-bresauts de l'Histoire. « Nous avons trop perdu de matches gagnés d'avance, explique le capitaine de l'équipe de France. Nous avons trop souvent joué en dessous de notre niveau, au temps où nous ne nous sentions pas bien dans l'équipe. Maintenant nous sommes une bande de copains qui poursuivons une belle

#### Les leçons de Grenoble

A la Bourse des valeurs sportives, l'amitié est en forte hausse. L'affectif semble même être devenu le moteur principal des équipes fran-caises qui gagnent. «La bande à Noab» fait en tout cas fortement penser au sacro-saint «groupe» de Michel Platini. Les deux formations ne sont sans doute pas aussi fortes que leurs glorieuses aînées de la première moitié des années 80. La gloire d'un Guy Forget, sixième joueur mondial, épaulé par la hargne d'un Fabrice Santoro, a du mal à faire oublier le tandem Noah-Leconte. Et pourtant les résultats sont là. Comme en football, les qualités morales du groupe semblent combler les lacunes individuelles. . Je me sens très bien dans l'équipe, expliquait ainsi le petit nouveau, Arnaud Boetsch. J'ai l'im-pression d'avoir rencontré une bande e types genioux qui m'oldent et me font progresser. n

La sauce n'aurait sans doute pas pris sans cet ingrédient cle : le cha-risme du chef de file. Yannick Noah comme Michel Platini, les deux vedettes incontestées de leur sport, peuvent presque dire « l'équipe de France, c'est moi ». Noah, c'est à la fois le grand frère, le conseiller, le confident et le modèle. Celui qui grimace, qui ras-sure lorsque Fabrice Santoro est à la peine contre Zivojinovic. Celui dant les doubles aux entraincments. Celui qui monte sur la table, en fin

de diner de notables palois, pour pousser la chansonnette.

« Les joueurs croient en lui », confie Patrick Jauffret, directeur technique national. Depuis qu'il est devenu capitaine de l'équipe, il y a moins de onze mois, le mérite de Noah aura été d'insuffler cet esprit de commando qui fait la force de sa sélection. Loin des querelles puériles qui la divisaient il n'y a pas ei

Mais un groupe, ausei soudé soit-il, a toujours un défaut : il n'est pas extensible à l'infini. Déjà, avant la rencontre de Pau, trois jeunes espoirs, Olivier Delaitre, Guillaume Raoux et Rodolphe Gilbert, ont élevé la voix. Le plus virulent, Delaitre, s'estimait délaissé par Patrice Hagelauer et Eric Deblicker, au profit du trio Forget, Santoro. champion. Il faut dire que, depuis cette saison, la tâche des deux entraineurs nationaux s'est compli-quée. Pas moins de neuf joueurs français se trouvent dans les cent premiers du classement ATP.

Tout en défendant le système fédéral - « l'un des meilleurs du monde», dit-il. - Yannick Noah a décidé de continuer à faire jouer la concurrence en vue de la finale, Seule la locomotive Guy Forget est assuree de prendre le départ. Pour les wagons, Noah a l'embarras du choix, Il assure que Fabrice Santoro ne jouira d'aucun privilège pour avoir disputé les deux simples à Pau, et que même Henri Leconte, s'il se remet de ses blessures, a sa chance: « Il n'y aura pas de lutte au couteau, confinit ce dernier d'humeur étonnamment joviale, Chacun va se defoncer dans les tournois qui restent d'ici à novembre, et le mieux place l'emportera. Mais l'essentiel est que l'équipe reste soudée. » Le capitaine de l'équipe n'a

même pas voulu écarter la possibilité de sélectionner un certain Yan-nick Noah, pour le double. C'est que, pour lui, cette finale de Coupe Davis a une dimension particulière : en battant de justesse les Alfernands dans l'autre demi-finale, les Américains ont exaucé son vœu d'une revanche, neuf ans après la défaite de Grenoble. «.4 l'époque, expliquet-il, nous ti'avions plus participé à la Coupe Davis depuis cinquante ans. Nous avions èté noyès par l'évènement la semaine précèdant la rencontre, là où tout se joue. Je n'aurais jamais du perdre le match contre McEnroe Mais lorsque la contre McEnroe. Mais lorsque je menais 2-1, tout le monde est venu me feliciter comme si j'avais gagné. Ces conneries-là, nous les avons

JÉROME FENOGLIO

#### OMNISPORTS: l'ouverture des cinquièmes Jeux africains

# Le rêve olympique de l'Egypte

LE CAIRE

de notre correspondant

Les Egyptiens pavoisent. Ils fêtent leurs cinquièmes Jeux africains et n'hésitent pas à comparer les festi-vités de la cérémonie d'ouverture à celles des Jeux olympiques de Los Angeles ou de Séoul,

Il est vrai que le spectacle à la spartakiade (la mise en scène était soviétique), version pharaonique, était assez imposant avec ses milliers de danseuses et de fignrants, ses fresques composées par onze mille soldats tenant des cartons de couleur sur des gradins dominés par une

D FOOTBALL: décès de l'ancien sélectionneur Louis Duganquez. -Louis Daganguez, ancien sélection-neur et entraîneur de l'équipe de France de football, est décédé à l'age de soixante-donze ans, dimanche 22 septembre, à Sedan (Ardennes). Après avoir été joueur professionnel à Lens, Béthune et Sedan, il avait pris la direction technique de l'Union athlétique Sedan-Torcy en 1950. Sons na conduite, ce club avait remporté deux foin la Conpe de France conduire, ce club avait remporté deux foin la Conpe de France (1956 et 1961). En juillet 1967, Louis Duganguez avait succédé à Just Fontaine à la tête de l'équipe nationale, qu'il devait diriger pendant moins de deux ans. Il démissionale, qu'il devait diriger pendant moins de deux ans. Il démissionale de son poste le 2 mars 1969, remplacé par Georges Boulogne. Il était ensuite reveno dans son club d'origine, devenu Sedan-Ardennes. Il l'entraîna jusqu'en 1974, date de la descente de l'équipe en deuxième division.

gigantesque pyramide... en alumi-

L'Egypte du « président sportif » Hosni Moubarak (qui continue à faire son squasb quotidien à soixante-deux ans) n'a pas lésiné sur la dépense. Plus de 120 millions de dollars ont été investis dans la construction d'un complexe sportif comprenant notamment un stade couvert, des piscines olympiques et des bâtiments pour héberger les qua-rante-deux délégations comprenant quelque sept mille membres.

La dépense n'est pas vue d'un très bon ceil par l'opposition, qui estime que «ces millions auraient pu être mieux investis». Cela n'empêche pas la mêmc opposition d'afficher sa fienté de voir l'Egypte «illustrer son hospitalité et sa civilisation vieille de six mille ans». La presse officieuse réplique

implicitement en écrivant que les cinquièmes Jeux africains constituent tout eimplement « une réalisation historique». Et de citer les records battus au cours de la construction du complexe sportif.

#### Gigantesque pagaille

pouvait encore voir des ouvriers peindre les portes des stades.

Mais si l'infrastructure a pu être mans si infinistructure a pu être finie à temps, il n'en a pas été de même pour l'organisation. Le jour de l'ouverture des Jeux a été l'oc-casion d'une gigantesque pagaille et d'un embouteillage encore plus monstrueux que ceux auxquels les Cairotes sont habitués. Des spectateurs munis de billets d'entrée se sont fait refouler par le service d'ordre débordé. Le même sont a été partagé par de nombreux journalistes pourtant accrédités.

M. Juan Antonio Samaranch, pre sident du Comité international olym-pique, n'a pu assister à l'ouverture des Jeux qu'après avoir forcé sa voie à pied à travers les innombrables barrages. Même les présidents Mou-barak et Babanguida, du Nigeria, barak et Babanguida, du Nigeria, sont arrivés avec une demi-heure de retard. Une demi-heure au cours de laquelle le spectacle, qui avait déja démarré, a été ralenti.

Cela n'a pas empêché M. Samaranch de déclarer le lendemain que

l'Egypte pourrait être le premier organisateur africain des Jeux olympiques en 2004. Une déclaration qui a naturellement comblé d'aise les responsables de l'organisation des Jeux africains, mais qui n'a pas convaincu nombre de journalistes s'expliquant avec des ordinateurs censés donner les résultats, mais pré-férant rester muets. Harcelé à ce sujet, un des organisateurs a demandé aux journalistes de «ne pas être aussi sévères»: «Il faut nous laisser le temps de nous roder et de prendre notre vitesse de croisière», a-t-il siouté. a-t-il ajouté.

Quant au reste des Egyptiens, ils ques m sont insensibles aux critiques qu'ils sortie, intendent cà et là. La manne des médailles d'or, d'argent et de bronze

tient jusqu'au bout, les Egyptiens, comme les Romains dans l'Antiquité, auront oublié durant vingt jours les soucis de leur vie quotidienne et la cherté galopante de la vie. ALEXANDRE BUCCIANTI

#### BOXE: championnat du monde des super-mi-moyens

#### Michael Watson dans un état critique Le boxeur britannique Michael

Watson a subi, dimanche 22 septembre à Londres, une deuxième intervention chirurgicale au cerveau à l'hôpital Saint-Bartholomew. Il avait déjà été opéré dans les premières beures de la matinée pour retirer un caillot de sang à la suite d'une blessure à la tête lors du championnat du monde des poids super-moyens (version WBO) contre son compatriote Chris Eubank. Son état était considéré comme critique mais stable.

Michael Watson, âgé de vingt-six ans, avait été transporté d'urgence à l'hôpital, samedi soir, après avoir perdu connaissance aussitôt après sa défaite contre Eubank, vainqueur au douzième et dernier round par arrêt de l'arbitre après un combat d'une extrême violence disputé au stade de Tottenham à Londres.

Chris Eubank, agé de vingt-cinq ans, a lui aussi été admis a l'hôpital pour passer des examens après avoir connu une défaillance physique quel-ques minutes après le combat. A sa sortie, il a souhaité que Watson soit soumis à un contrôle antidopage.

## Les résultats

**AUTOMOBILISME** 

Grand prix du Portugal de formule 1 . Patrese (Ita., Williams-Renault), les

1, Patrese pila., Williams Henautti, les 308,910 km en 1 h 35 min 42 s (moyenne: 193,626 km/h); 2. Senna (Bré., McLaren-Honda), à 20 s; 3. Alesi Fra., Ferrari), à 53 s; 4. Martini (Ita., Minardi-Ferrari), à 1 min 3 s; 5. Piquet (Bré., Benetton-Ford), à 1 min 10 s; 6. Schuma-ber (All Republica-Ford) à 1 min 16 s cher (All., Benetton-Ford), à 1 min 16 s. Champinonnt du mande das

conducteurs (après treize courses). -1. Senna (Bré.], 83 pts; 2. Mansell (G-B), 59; 3. Patrese (ha.], 44; 4. Berger (Aur.], 31; 5. Piquet (Bré.] et Prost (Fra.], 25.

Championant du monde dan eonatrueteure. - 1. McLeren Hande. 114 pts: 2. Williams Renault, 103, 3. Fer-reri, 43.

#### BASKET-BALL Championnat de France messieurs NATIONALE I A (dauxième tour «aller») \*Gravelines b. Racing Paris 81-52 \*Antibes b. Villeurbanne 124-106 \*Roanne b. Saint-Quentin 84-79 Pau-Orthez b. \*Dijon 79-66 \*Mulhouse b. Mompellier..... \*Cholet b. Le Mans..... .... 103-82 \*CRO Lyon b. Tours...... Limoges b. 'Reims ... . 88-77 Claasamant. - 1. Limoges, Cholet, Antibes, CRO Lyon et Roanne, 4 pts...

FOOTBALL Championnat de France PREMIÈRE DIVISION (Onzième ioumée)

'Montpellier b. Sochaux... Moneco et Nîmes..... \*Nantes b. Auxerre......
\*Paris-SG b. Metz..... rseille et Lens. Lille et Rennes ..... Le Havre b. Saint-Etienne \*Lyon & Toulon ......
\*Nancy & Toulouse ......
\*Cannes b. Caen ......

2-0 23 Marseille, 17: 3. Paris-SG, 16; 2. Marseille, 17: 3. Paris-SG, 16; 4. Nantes 15; 5. Metz, 13; 6. Life et Le Havre, 12; 8. Auxerre, Ceen, Lens, Mont-pellier et Nimes, 11; 13. Cannes, Lyon et Toulouse, 9; 16. Saint-Eienne et Toulon, 8; 18. Sochaux, 7; 19. Rennes, 6; 20. Nancy, 5.

DEUXIÈME DIVISION (Onzième journée)

Groupe A \*Dunkerque et Orléans. Valenciennes et Sedan... Brest b. La Roche-sur-Yon .. Guingamo et Red Star ...... Angers b. "Bourges...... \*Laval et Louhans-Cuiseaux Tours et Rouen..... Amiens et Le Mans..... ... 2-2 Classement. - 1. Brest, 16 pte; 2. Valenciennes, 15; 3. Rouen et Louhans-Cuiseaux, 14; 5. Angers et Guingemp,

Epinal b. "Rodez..... "Saint-Quentin et Strasbourg ..... \*Alès et Nice ..... \*Perpignan et Istres..... \*Saint-Seurin b. Martigues... Annecy b. Grenoble...... \*Gueugnon b. Ajaccio...... \*Bastia et Bordeaux..... Classement. - I. Strasbourg, 19 pts; 2. Bordeaux, 18; 3. Istres, 17; 4. Perpignan, 18; 5. Rodez, 14...

Coupe Davis Demi-finales du groupe mondial A

A Pau (greenset) France b. Yougoslavie ..... 5-0

G. Forget (Fra.) b. S. Muskatirovic (You.), 6-2, 6-1, 6-4; F. Santoro (Fra.) b. S. Zivojnovic (You.), 4-6, 7-5, 7-6 (7/0), 3-6, 8-3; G. Forget-A. Boetseh (Fre.) b. S. Zwojinovic/S. Muskatirovic (You.) 6-4, 6-3, 6-2; G. Forget (Fre.) b. S. Zivojinovic (You.), 6-1, 3-6, 6-2; F. Santoro (Fre.) b. S. Muskatirovic (You.), 6-7 (1-7), 6-3, 7-5.

A Kansas-City (terre battue)

Etats-Unis b. Aliemagne ...... 3-2 A. Agassi (E-U) b. M. Stich (All.), 6-3, 6-1, 6-4; J. Courier (E-U) b. C-U. Steeb (All.), 4-6, 6-1, 6-3, 6-4; M. Stich-E. Jelen (All.) b. S. Davis-D. Pata (E-U), 7-8 (7/3), 6-4, 6-4; M. Stich (All.) b. J. Courier (E-U), 6-4, 7-5, 6-4; A. Agassi (E-U) b. C-U. Steeb (All.), 6-2, 6-2, 6-3. Avec sa Via Alesiana, Wilmotte pousse à Nîmes le cri ancestral de la modernité

Quelle meilleure idéc que de choisir les derniers soleils de l'été nimois, la féria des vendanges et la mise à murt de taureaux solitaires, pour présenter son bâtiment à un troupeau paisible de critiques? C'est à la même période que, il y a trois ans, la ville de Nimes fit déeuuvrir Nemausus, ce «beau logis Nou-vel» qui vegat d'acciver sur la vel» qui venait d'arriver sur la seène de l'architecture nationale. Quelle joic alors, quels eris et quelle révolutiun! Mais rien ne dégénérant plus vite qu'une révo-lution en modèles standards et en mode, la belle astuce de Nouvel et lbos a donné naissance un nombre inimaginable de lugements-saladiers, cerclés de paresuleil, et bardés de métal gris. Une véritable épidémie!

Est-ce le surt qui attend cette « Via Alesiana », ensemble de lugements qu'est en train d'ache-ver Jean-Michel Wilmotte avec Denis Bover Gibaud et Patrick Collet-Manent? Certainement pas, car si Wilmutte, star du design et de l'architecture d'intérieur, a le sentiment de juuer gros sur ce premier travail d'architecte, il s'est placé sur le registre le plus difficile qui soit, le plus inimita-ble, celui de la simplicité.

A peine si les trouvailles y sont visibles : elles sont intégrées, ajustées, patinées presque avant usage, un peu comme un vétement anglais, il est dit qu'on ne parle plus de «goût», ni bon ni mauvais, en ce bas monde, et que toutes choses se valent dans un univers balisé de termes plus génériques, comme le talent, ou pis : l'intérêt. La Via Alesiana estelle intéressante? Eh bien, non, elle relève tout bonnement du «bon goùt».

L'idée n'est pas nouvelle : une rue-corridor (d'où la via latine) autour de laquelle s'articulent sur deux un truis niveaux des appartements dont il est honnête de dire qu'il s'agit de logements de confortable luxe. Pas de toits, mais des terrasses assez vastes mais des terrasses assez vastes pour accueillir quelques plaisirs de Babylone. Pas de l'enêtres. mais des portes pour assurer le lien des pièces amples, hautes, généreuses, avec ce pays de soleil; ou bien de longues fentes élégam-ment rythmées, pour limiter l'in-discrétion du même soleil.

> Une adresse de banderillero

Le vocabulaire est strictement moderne, sans cumplaisance avec la courbe. La déclivité du terrain est maîtrisée avec une adresse de banderillero pour susciter de beaux mouvements d'encolure, dans ce long édifice au corps souple, musculeux. La coulent rougerouille de l'ensemble, n'a, elle, rien de eruel. Elle résonne avec le vert sumbre, magnifique, des menuiseries. Bref, difficile de s'y

tromper, on n'est pas loin de la Méditerranée. Et puisou on est dans ce genre de tradition, un est aussi dans le registre du matériau plein, des murs épais. Tout cela à un tel point qu'une image vient très vite à l'esprit. Via Alesiana, c'est l'anti-Nemausus, l'inverse en tous points: Susuamen, en somme, et ce ne sont pas les réalisations japonaises de Wilmotte qui seront mentir un tel anagramme...

naturellement, lorsqu'un se proniène Via Alesiana ou dans ses

Une autre idée se présente

autres réalisations nimoises et lorsqu'on suit la carrière. Ce créateur aux allures bon enfant qui cache avec plus ou moins d'ai-sance la façon dont il planifie sa carrière en urbaniste de haut vol, aura cu finalement le privilége assez rare de s'exercer sur des projets d'échelle sans cesse crois-

Des meubles, d'abord, des meubles exactement dessines, sans la moindre complaisance pour l'air du temps, en particulier pour le kitsch, le pop, les connivences «Groseille», Pourquoi s'y serait-il risqué puisque aussi bien Wilmotte lui-nième a vite fait de ser-vir d'inspirateur à numbre de ses confrères, jeunes et moins jeunes?

> Un univers à part

Après les meubles, des espaces aussi variés qu'une chambre (à l'Elysée, par exemple), des bureaux, des boutiques, des endroits imprecables où pas un défaut ne traîne, ni sur ni sous les tables, les lits, les fauteuils. A ses métiers de designer et d'architecte d'intérieur, il ajoute naturellement très vite, quoique cette fonction n'ait pas de nom prècis, celui de « réliabiliteur» : on lui donne de vieux bâtiments chargés d'ans et de gloire, souvent elassés, et il vous en fait d'admirables écrins pour y déposer des « wilmottes », bijoux précieux s'il en est. Un exercice où il excelle, avec la solide agence qu'il dirige.

C'est aussi là, cependant, qu'on rencontrera son défaut. Wilmotte conceptualise dans ses plus infimes détails chacune de ses œuvres. En terrain vierge, cela ne pose pas de probléme, Lorsqu'il s'agit de reprendre de fond en comble un édifice ancien et de le respecter avec passion - car il s'eprend manifestement des conceptualisation forcenée se heurte à la nécessité des compro-

Mais que faut-il compromettre, le concept, ou bien l'histoire? Au Grenier à sel d'Avignon, par

concept Wilmotte, et il aura raison, quitte à fâcber quelques puristes des vieilles pierres. A l'Hôtel du Cheval Blanc de Nîmes, qu'il vient d'achever, il aura en revanche du céder aux pompiers les modifications qu'au-cun architecte de l'Etat n'aurait pu obtenir de lui.

Tout l'bôtel a été restructuré doublée d'un sens aigu des matériaux et des matières, qui fait la valeur de sa signature. Pour donner du jour aux caves, il a écarté les planchers des murs, comme cals se pratique avec un un la comme cals se pratique avec un un la fait de la carté les planchers des murs, comme cals se pratique avec un un la fait de la carté les planchers des cartes que la carte de la carte les planches de la carte le cart cela se pratique assez usuellement. Malgré les plaques de verre qui ferment ces ouvertures, il aura dû céder et placer un peu partout des barrières métalliques, dont l'allure de balcon régional n'évite pas une lourde répétitivité.

Les chambres du Cheval Blanc Les chambres du Cheval Blanc sont d'une perfection formelle telle qu'il faudrait en interdire l'usage, de crainte qu'un misérable n'y déplace une tampe. Le contraire de celles de Jean Nouvel, à l'Hôtel Saint-James, qu'il a construit pour Jean-Marie Amat, à Boulliac, près de Bordeaux? Oui pour le vocabulaire, les matériaux, les parti pris d'originalité. riaux, les parti pris d'originalité. Non pour leur manière de décli-ner avec brio l'identique au point de faire de chaque chambre un univers à part.

Et puis, manifestement, certaines des intuitions de Nouvel pour Boullise semblent avoir fait eur petit bonbomme de chemin à Nimes. La transparence d'une salle de bains, le statut d'autel conféré à un lit... S'impose la vision cistercienne de l'hôtel, refuge d'un voyageur qui, dans l'ascèse d'une chambre, se prépare aux plaisirs, ici d'une table, là d'une ville antique. Ascèse de luxe s'entend. D'ailleurs, si les télèphones, à la tête des lits de Wilmotte, ont l'allure, involon-taire, d'une croix, ce n'est sans doute pas seulement pour enten-dre les voix de la chasteté et de la pauvreté. Mème à Nîmes, fief

FRÉDÉRIC EDELMANN

VIDÉO

# Mille heures à choisir

Première démonstration de vidéodisque « interactif » au Louvre

Le Musée du Louvre organise le 25 septembre à 19 beures dans l'au-ditorium une grande première : la projection sur grand écran de deux vidéodisques «interactifs», œuvres d'un cinéaste autrichien, Titus Leber, auteur de films musicaux. Depuis dix ans. Titus Leber s'est spécialisé dans ls recherche en matière de vidéo, dont il explore les infinies possibilités. Il a mis au point un écran tactile, comme on en trouve, par exemple, pour se diriger au Forum des Hsiles, et aussi simple à utiliser. Il suffit de

Un écrsn, un ordinateur, un vidéodisque programmé sur lequel sont enregistrées mille beures d'images à choisir. Ainsi on peut se promener dans Vienne, faire le tour du Ring, s'arrêter dans un musée, y choisir un tableau, zoomer sur un détail, chercher dans ce musée ou à

STOP SADDAM

UNE EXPOSITION SUR LES DESTRUCTIONS CAUSÉES Hétel George V PAR UN SEUL HOMME 23-25 Septembre

suivre les indications qui s'afficbent.

l'extérieur les tableaux traitant du même thème. On peut remonter dans le temps, visiter Freud, ou assister à cette scène qui hante encore bien des mémoires ; le triomphe de Hitler sur ls place des Héros... Vienne, l'esprit d'une ville : mille beures pour se pénétrer d'un esprit infiniment sophistiqué et

Le second vidéodisque entraîne dans l'œuvre et la vie de Mozart, dans cette Europe où son destin d'enfant prodige et de compositeur génial l'a fait voyager : paysages, estampes du temps, mises en scène contemporaines. On entre à l'Opéra de Vienne, dans le théâtre de Prague, dans un ossuaire baroque et fou, au Met, à Venise, entre Dide-rot et Pavarotti... Mille heures de cboix, deux ans de travail. Une

anthologie audiovisuelle. Le Musée du Louvre espère se doter d'un appareil qui pourrait accompagner l'ouverture en 1993 d'une salle des antiquités orientales. d'inte saire des annotates orientales. L'idée est de replacer chaque objet dans son histoire, dans sa mytholo-gie, dans sa géographie. Le rève de Titus Leber est de réaliser le cinéma du futur selon Einsenstein, qui souhaitait offrir à chaque spec-tateur la possibilité de construire sa propre vision. Il rêve de rassemble une banque d'images qui permet-trait de dialoguer par-delà les bar-rières de langues et de frontières. Qui sait?

**COLETTE GODARD** Renseignements: 46-97-04-94 et 45-03-19-89.



**MUSIQUES** 

# Donizetti en français

Un opéra stylisé, mais en version originale

LA FAVORITE à l'Opéra-Corrigue

Depuis soixante-treize ans que la Dépuis soitante-treze aus que la Favorite de Donizetti a déserté la soène de l'Opéra de Paris, on a oublié qu'elle y avait été créée en 1840 sur un livret français. Les Italiens, eux, le savaient, et déploraient les défauts de la traduction et les les défauts de la traduction et les faiblesses d'nne action remaniée selon les impératifs de la censure. Une édition critique de l'ouvrage rendu à sa langue d'origine vient de paraître chez Ricordi, et le festival Donizetti de Bergame, ville natale du compositeur, a mis la Favorite à l'affiche les 18, 20, et 22 septembre. En France, l'Opéra de Vichy avait pris un peu d'avance en présentant cette version originale – enrichie même d'un duo inédit ent re Alphonse et Léonor à l'acte II – les 3 et 5 août dans une production 3 et 5 août dans une production qu'on peut voir aetnellement à l'Opéra-Comique.

Composée à l'attention de Duprez, Levasseur et Rosine Stoltz, la musique de la Favorite vaut presla musique de la Favorite vaut presque autant par ce qu'on en fait que par elle-même. C'est dire qu'elle appelle des voix d'exception, mais le livret de Royer et de Faêz, revu par Eugène Scribe, est assez bien structuré pour maintenir en éveil l'intérêt du spectateur jusqu'à la fin, et les mélodies de Donizetti assez touchantes on entraînantes pour que la double distribution réunie à la salle Favart fasse peu à peu oublier certaines insuffisances (!).

Les coœurs, cependant, gagne-raient à être plus ensemble et l'Or-chestre Colonne ne posséde pas toute la souplesse d'échine utile pour suivre les écarts éventuels des chanteurs. Le chef, Arturo Tamayo, qui doit bien diriger trois cents soirs par an les œuvres les plus diverses aux quatre coins de l'Eu-rope, semble borner ses exigences au vite fait, bien fait.

Les costumes de Patrick Teroitin, Les costumes de Patrick Teroitin, très hante couture, riches en couleurs et en formes irréelles, semblent librement s'inspirer de ce que 
le style arabo-castillan du quatorzième siècle peut suggèrer à nos 
imaginations nonrries de bandes 
describées.

#### La mort du musicien Eugène Mona

Le musicien antillais Eugène Mona est mort, le 21 septembre, à son domicile, dans la banlieue de Fort-de-France. Il était âgé de quarante-huit ans.

Originaire du Vauclain, Eugène Mona, de son vrai nom Georges Nilecam, avait fortement contribué au renouveau de la musique antil-laise en la défolklorisant. Les musiciens des années 60 et 70 ont ainsi retrouvé l'instrumentation et les techniques traditionnelles, auxquelles ils ont assignè un rôle nouveau profondément pensé.

Les sutres musiques de la

Caraïbe, le jazz, le sens de l'im-provisation, la connaissance générale et les idées du temps ont pris leur part dans ce mouvement. Flûtiste, chanteur, percusionniste, doné d'une personnalité très forte, Eugène Mona vivait toute prestation publique comme une forme de discours et de communication. Une tentative de carrière nationale - on le vit au Festival d'Angoulême entre autrea - ne réussit pas totalement à cet homme secret et comme installé dans un univers intérieur. Replié sur lui-même, il abandonna pro-gressivement la scène, à laquelle il ne consacrait plus que des appari-tions, observant la réussite des grands groupes (Malavoi, Kassav) qui savaient ce que leur musique lui devait sans le dire.

FRANCIS MARMANDE

D Erratum. - Une erreur de numéro de téléphone s'est glissée dans la critique de Michel Cournot concernant Volpone au Théâtre de la Porte-Saint-Martin (le Monde du 21 septembre). Il fallait lire : 42-08-00-32.





A l'exception du chœnr des seigneurs, traité sur le mode comique pour la mauvaise raison qu'Offenbach en fit autant dans la Périchole («Epouser la maîtresse, la maîtresse du roils), San Bartolomé n'a pas cru devoir procéder à une illusoire relecture de l'Histoire puisque, selon le principe du grand opéra, tonte ressemblance avec des faits ou des personnages ayant réellement existé serait pure coïncidence.

A l'exception des deux seconds rôles de Don Gaspar et Inez confiés à Guy Flechter et à Lydia Mayo, la distribution ne compte pas de chan-teurs francophones; pourtant, on comprend l'essentiel de ce qui se

le souci de représenter désormais dans la langue originale les opéras que Rossini, Meyerbeer, Donizetti ou Verdi compossient pour Paris finira par créer une assez forte, demande pour que le chant français ne soit plus seulement une annable spécialité, et que les Français s'y metient sérieusement eux anssi.

GÉRARD CONDÉ

NFAN

(1) Léonor; Katherine Ciesiaski ou Constance Fee, Alphonse; Jason Howard on Mottl Gaston, Fernaad; Instin Lavender on Noël Velasco, Belthazar; Jeffrey Wells on William Powers.

Les 24, 27, et 29 septembre et le 2 octobre.

# NRJ: Festival de mime à la Nation

Dans le cadre d'un «concert» en plein air, pour que vingt-quetre ertistas aa succedent aur une scène unique en cinq heures, il n'y a qu'une aclution : las empêcher de jouer ou de chanter. C'est le parti qu'a adopté NRJ, samedi soir, place de la Nation à Paris, lors de la célébration de son divième anniversaire. A part les Silencers, Dave Stewart et Patrick Bruel, tous les Invités ont joué soit sur bandeorchestre (David Bowie, Johnny Halfyday), soit en playback inté-

Ce que les animateurs excités grand concert donné à Peria, six cents mètres de la scène, il

était impossible d'entendre autre chose qu'un vague grondement était au plus la plus granda écoute de disques collective de l'histoire de la capitale.

Quant à la dimension «moscovite » de l'événement rebaptisé « Concert des héros » et dédié ∢à la jeunesse russe» (le Monde date 22-23 septembre), une fois les deux chanteurs russes expédiés en début de soirée, on ne la davinait que par la projection d'une dispositive judaposant le Kremlin et la tour Eiffel.

L'exploit qui consiste à faire mimer leurs chansons à dea artistes comme Lloyd Cole, Stéprésentaient comme le plus phane Eicher ou Zucchero donne grand concert donné à Peria, à la fois la mesure du poids de annonçant la présence de NRJ dans l'industrie musicale et 350 000 spectateurs (alors qu'à celle de son apport à la création.

# La machine à remonter le temps

Les Black Crowes à l'Hippodrome de Vincennes

Les Black Crowes savent ce que. voler à contre-conrant veut dire. Ouvrant le programme de l'édition 1991 du festival « Monstera of 1991 du festival « Monstera of Rock », ils ont été accueillis par un barnage de boîtes de bières. Personne, sur scène ou dans le public, n'en a été autrement surpris. Fondé par deux frères d'Atlanta, Cbris (chant) et Rich (guitare) Robinson, les Black Crowes pratiquent un rock qui renvoie irrésistiblement an début des années 70, aux Rolling Stones de l'époque, aux Faces, à Bad Company ou aux Allman Brothers.

Ce n'est pas exactement le régime musical que suivent la clientèle de Queensryche, Metallica on AC/DC, lea groupes de heavy metal qui constituaient le reste du programme de ce festival itinérant, qui s'est arrêté samedi ponr la deuxième année consécutive à l'Hippodrome de Vincennes. Chris Robinson a vingi-quatre ans, le sens de l'hu-mour et une dévotion à sa musique que l'on devine, même à deux cents mètres de la seène. En jurant comme un charretier, il a entrepris l'éducation musicale de la foule, chantant comme un jeune Rod Stewart, pendant que le groupe roulait vite sans jamais déraper. Shake Your Moneymaker (Def

American/Polygram) le premier

album des Black Crowes s'est vendu par millions aux Etats-Unia Sur par millions aux Etats-Unia. Sur scène, le groupe montre qu'il est capable d'intensifier encore son bines gras et rapide et d'insuffier au genre une jeunesse que l'on croyait perdue depuis que Mick Jagger a rejoint la gentry. De surcroit, les Black Crowes adhèrent strictement à l'éthique des débuts du rock. Alors qu'ils assuraient la première Alors qu'ils assuraient la première partie de ZZ Top durant la tournée américaine du trio texan, ils ont été americaine du trio texan, ils ont été renvoyés, par le sponsor, la bière Miller, parce que Robinson expliquait, chaque soir, que les Black Crowes refusaient toute forme de mécénat commercial, contrairement à ZZ Top. A Vincennes, à la fin de leurs trois quarts d'heure réglementaires, les fières Robinson et leurs collègues avaient réussi à certificalment par le leurs collègues avaient réussi à certificalment de leurs de leurs de leurs de leurs collègues avaient réussi à certificalment de leurs d collègues avaient réussi à mettre dans leur poche les deux tiers au moins de la foule.

Plus tard, dana l'après-midi-Metallica confirma sa réputation de groupe de heavy metal à l'osage des allergiques au genre. Violent, lourd et bruyant, bien sûr, mais aussi économe, sardonique et intelligent, le quatuor sort cette musique de l'an-tisme musical qui l'étouffe, en la tirant dans des directions imprévues, pop classique ou punk

THOMAS SOTINEL

• Le Monde ● Mardi 24 septembre 1991 17

green by

La scène se passe à Paris en 1988. Pas un chapitre n'a été écrit de ce que la William Morris Agency, Fagence listéraire new-yor-kaise chargée par les Mitchell de mener à bien l'opération Scarlett, présente comme la suite d'Autont en emporte le vent. L'auteur seul est connu : Alexandra Ripley, élevée à Charleston dans le vieux Sud, cinquante-sept ans aujourd'hui, qui nsine depuis 1981 d'honorables sagas «sudistes». Un «profil» qui natice depuis 1981 d'indivables sages «sindistes». Un «profil» qui fait d'elle uoe quasi-réplique de Margaret Mitchell laquelle, morte d'angoisse, laissa publier à trente-six ans le manuscrit de 1 037 pages sur lequel elle peinait depuis dix ans.

Les six éditeurs parisiens sur les rangs ont été informés par Michelle Lapautre, coagent pour la France de l'agence William Morris, qu'il était « inutile de hti proposer moins de cent mille dollars ». Les enchères dureront phisieurs jours, par téléphooe, sans que les participants sechent qui offre quoi Elles attein. sachent qui offre quoi. Elles attein-dront un million de dollars, propo-sés par Pierre Belfond qui dirige à l'époque le groupe qui porte son nom. Un million et un dollars pré-cisémeot, uoe astuce destinée à devancer d'éventuels coocurrents qui auraient fait uoe propositioo

« C'est vrai; argumeote aujour-

. . . . .

2.12

ž.

Salar .

A.A.

(Market

A Sec

42.

C. 4 . . . .

the same

(A)

\*

A CAN

Carlos Carlos

. 19. A. 11

Service 1

4.00

....

, .... ·

£ :. .---

----

3-17-

ď.:

....

20.75

W. No. of the state

Mary me

Service Control of the Control of th

d'hui Pierre Belfond pour justifier son pan. cela fait cher pour un livre dont je n'avais pas lu une ligne. Mais j'ai fait confiance à Alexandra Ripley dont Charleston s'est vendu en France autour de 120 000 exemplaires depuis que nous en avons acquis les droits au début des années 80. Et puis l'éditeur américain de Scarlett était la Warner. C'était l'assurance qu'il y aurait un jour un film et une série télévisée qui soutiendraient l'intérêt pour le livre. » (Pour l'instant, la décision de tourner Scarlett n'a pas été prise.) tourner Scarlett n'a pas été prise.)

sans fin

Va donc pour Scarlett, que Warner Books a décidé de tirer à 500 000 exemplaires et Bellond à 270 000 pour une «mise en place» dans les librairies fraoçaise de « 170 000 à 190 000 volumes », selon André-Gilles Taithe, le nouveau patron de Belfond. Des chiffres qui suscitent autant de jalousie que de scepticisme, quant à la rentabilité de l'opération, chez nombre de ses concurrents. de ses concurrents.

Le pari, malgré tout, n'est peut-être pas aussi fou qu'il y paraît. Si le succès d'Autant en emporte le vent, le livre, ne se dément pas, la notoriété du film ne se compare à celle d'aucun autre. Trois cent mil-

salle dans le monde, sans compter ceux qui l'ont (re)découvert à la télévision ou grâce au magnétoscope. C'est ce public-là que «ciblent» les éditeurs de Scarlett. Uo public dont ils titillent depuis des semaines l'imparience en promettant de lui révéler le 25 septembre «si Rhett succombe de nouveau à Scarlett», comme on dit chez Belfond.

La relecture d'Autant en emporte le vent confirme qu'effectivement les aventures des Butler-O'Hara se prêtent facilement à une suite. Sans pretent tacuement a une sinte. Sans fin, l'ouvrage de la dame d'Atlanta l'est même au double sens du terme. Le raccourci n'est pas son fort hormis le fameux « deux semaines après, Scarlett était mariée, deux mois plus tard elle était veuve ». Et l'on comprend l'agacement du président Rooseveit qui prétendait qu' « aucun livre n'est tenu d'être aussi long ». Quant à savoir si Rhett Butler-Clark Gable et Scarlett O'Hara-Vivien Leigh vont se rabibocher, il faudra patienter quelque temps encore, les avortes de reverse aussi menore de cats des nevenx avant menacé de rupture de contrat les éditeurs qui se rendraient coupables de la moin-dre fuite avant la sortie mondiale du livre. On sait cependant depuis le début du mois, grâce au maga-zine Life (du groupe Time Warner), qui, le premier, a été autorisé à publier des extraits de Scarlett, que ni celle-ci ni le lecteur ne sont au bout de leur peine: Rhett, qui l'a de nouveau laissée en plan après d'éniérnes retrouvailles, lui impose le divorce sans savoir qu'elle est enceinte de lui pour la troisième

fois, et se remarie... Des péripéties qui – on peut l'imaginer – n'ex-eluent pas d'heureux rehondiseeluent pas d'heureux rehondise-ments et une fin eonforme au modèle, c'est-à-dire autorisant Alexandra Ripley à se remettre à la besogne pour une suite de la suite. Avant 2011. Si, comme le veut l'opinion commune, « Autant en emporte le vent est un livre unique, exceptionnel (...), le roman absolu « (1), Alexandra Ripley n'a pas froid aux yeux. Dans un entre-tien accordé à Life, elle explique avoir relu six fois le livre de Marga-ret Mitchell et en avoir recopié ret Mitchell et en avoir recopié deux cents pages, pour s'en impré-gner, avant de se mettre au travail.

#### A la mode d'aujourd'hai

On ignore le résultat qu'aurait une pareille recette appliquée à la Recherche du temps perdu ou à l'Ulysse de Joyce mais si elle a la moindre chance de suecès, c'est peut-être qu'Autant en emporte le vent n'est pas «le» roman qu'on dit

Dans le même entretien, Alexan-dra Ripley révèle que, dans Scarlett, elle parle plus ouvertement de sexe elle parle plus ouvertement de sexe que la prude Margaret Mitehell (l'auteur, car la femme était plus hardie). On y apprend aussi qu'à la différeoce d'Autant en emporte le vent les Noirs o'y causent pas «petit nègre». Et on en déduit que le militantisme sudiste qui fait du roman de Margaret Mitehell un livre discrètement esclavaeiste ne livre discrètement esclavagiste, ne sera pas de mise non plus.

Près de trois aonées ont été

DANSE

A PARTIR DU 24 SEPT. 20H30

**LUCINDA** 

**CHILDS** 

RHYTHM PLUS

Ugeti - Ferrari

Elisabeth Chojnacka

clavecin

DANCE

Philip Glass

film/décor Sol Lewitt

LOC. 42 74 22 77

2 PL DU CHATELET PARIS 4\*

C'EST ALORS, QUE SCARLETT DÉCLARA: "NOUS, DANS LE VIEUX SUD, L'ARGENT ON S'EN FOUT. >>

nécessaires à Alexandra Ripley pour écrire Scarlett, cet Autant en emporte le rent calibré années 90. Une autre année a suivi, non prévue au calendrier, justifiée, selon la rumeur, par la déception éprouvée par son éditeur américain à la lecture du manuscrit. Alexandra Ripley a démenti récemment ces allégations dans Time, Malgré tout, le président de Warner Books, Laurence J. Kirshbaum, a admis que cette année de retard avait été mise a profit pour procéder à ce que le New York Times, qui rapporte ses propos, qualifie d'un peu de réé-criture». Etant donné les enjeux de l'opération Scarlett, on imagine que rien n'a été négligé pour améliorer le manuscrit original. Warner Books avait confié la relecture de celui-ci à un éditeur indépendant. Jeanne un éditeur indépendant, Jeanne Bernkopf, dont la réputation n'est plus à faire outre-Atlantique comme

«médecin de livres». C'est ce livre-produit que Belfond lance mercredi sur le marché. « A partir de 140 000 exemploires à 139 froncs, nous conmençons à gagner de l'argent », assure son PDG, André-Gilles Taithe, Et de décartiques l'orésetion. Au chapitre décortiquer l'opération, Au chapitre des recettes, la prépublication dans Madame Figaro de trente-cinq pages du livre, vendues au groupe Hersant 400 000 francs ainsi que la cesssion des droits de Scarlett au Livre de poche (2 millions de francs), au Grand livre du mois (1 million de francs) et à France Loisirs (« 800 000 francs à 1 million de francs attendus»). Sur toutes ces sommes, la moitié na, contractuelle-ment, aux Stephens Mitchell Trusts.

ceux, en particulier, de fabrication (1 million de francs) et de promo-tion (budget prévisionnel : 1,5 mil-lion de francs). Sans oublier le million de dollars versé aux neveux...

Le petit monde de l'édition est partagé quant au risque couru par Belfond. Pour les uns, la partie est jouable, pour les autres le pari est hasardeux et pour quelques-uns perdu d'avance. André-Gilles Taithe est assez représentatif de l'opinion moyenne de ses confrères : « Aujour-d'hui, je ne prendrais pas ce risque, En 1988, quand Pierre Belfond a acheié Scarlett, on faisait plus facilement du best-seller. Actuellement la conjoncture n'est pas bonne, c'est beaucoup plus difficile.»

Chez Gallimard, où l'on connaît enez Galimara, ou fon connait à l'unité près les ventes d'Autant en emporte le vent en version française (1 545 158 exemplaires de mars 1939 à anût 1991), on revendique avec hauteur la décision de ne pas publics Sendelli et la regionité de avec hauteur la décision de ne pas publier Scarlett: « La volonié de Margaret Mitchell était qu'il n'y ait pas de suite. » En même temps, Antoine Gallimard, le PDG, reconnaît que les neveux n'auraient pas vu d'un très bon œil sa maison participer aux enchères: « A l'èpo-que, ils étaient en procès orec Ram-say à propos de la Bicyclette bleue, qu'ils accusaient de plagiat et dont nous assurions la distribution via la Sodis...» Les neveux ont perdu leur Sodis... Les neveux ont perdu leur procès en appel mais ils s'en sont consolés. Ils ont trouvé mille fois mieux pour faire fructifier l'héritage de tante Peggy.

BERTRAND LE GENDRE

(II J.-M. G. Le Clézio dans la préface de la plus récente édition d'Autam en emporte le vent. Collection Biblos, Galli-Côté dépenses, il faut ajouter aux emporte le vent. Collection Biblos, frais de traduction (200 000, francs), mard. 1989. 1 416 pages. 190 F.

ESTINAL D'AUTOMNE LUCINDA CHILDS DESTAILE SPINGE THEATREDE LAVILLE SEPTEMBE VALERE NOVARINA LA RONDE PERE UBU ARTHUR SCHNITZLER ALFRED JARRY 252 24 SEPTEMBR **BORISLAY TCHAKRINOV** BORISLAY TCHAKRINOV CENTRE GEORGES POMPIDOUS ENTRE THE POMPIDOU LES ENFANTS TANNER LE GRAND CAHIER AGOTA KRISTOF

LICOTALE OCTOBE RENSEIGNETENTS JEANNE CHAMPAGNE

TILS CENTRE DRAMATIONE A2, 96, 94, 96, 94

DU 26 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE

THEATRE GERARD PHUPE SAINT-DENIS

THEATRE GERARD PHUPE SAINT-DENIS LOCATION DANS LES THEATRES, PAR CORRESPONDANCE FESTIVAL D'AUTONNE À PARIS 154, RUE DE RIVOLT IN JOURNALE PROGRAMME SUR SIMPLE DEMANDE

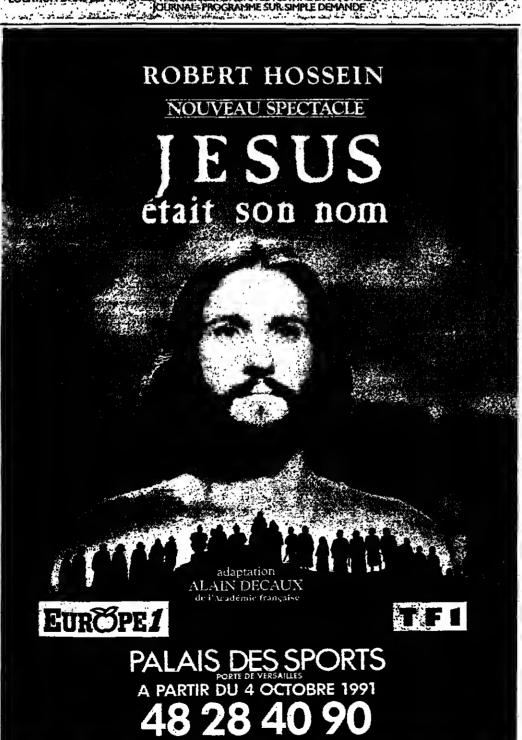

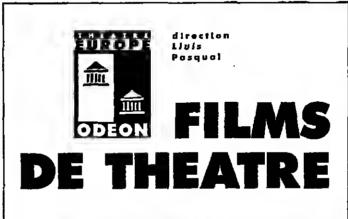

26 septembre ● 6 octobre PETIT ODEON

ENTRÉE LIBRE

30 projections pendant 10 jours 10 H 30 • 14 H 30 • 20 H 00

G. STREHLER: La Cerisaie, La Tempêle, Le Roi Lear / K.M. GRÜBER: Le Roi Lear, La mort de Danton, Berénice / J. GROTOWSKI : Le Prince Constant / J. SAZJNA: Replika / P. STEIN: Les trais sœurs, L'Orestie, Les estivorts / P. CHÉREAU : Toller, La dispute, Dans la solitude des champs de coton, Hamlet / L. PASQUAL : El Publico, Edouard II / A. MNOUCHKINE: 1789, Mephisto / J.P. VINCENT: Le misanthrope / B. SOBEL: Edouard II, L'Orestie / G. TOVSTONOGOV: Les petits bourgeois / V. NEMIROVITCH-DANTCHENKO: Les trois sœurs / 1. BONDY: La triomphe de l'amour / P. BROOK: La Roi Lear.

Coproduction : ODÉON « THÉÀTRE DE L'EUROPE/LA SEPT quec la participation de l'Union des Théâtres de l'Europe et de la SEA, société d'études pour l'audiovisuel

Programme détaillé des projections, à disposition au Théâtre, Place de l'Odéan. l'Odeon.
Sur simple oppel au 43 25 70 32 vous pouvez recevoir la brochure de la SAISON 91-92 ainsi qu'un formulaire d'abonnement.

#### **LETTRES**

#### La duchesse Edmée de La Rochefoucauld est morte

La duchesse Edmée de La Rochefoucauld, écrivain et doyenne du jury du prix Femina, est décédée vendredi 20 sep-tembre à Paris, è l'âge de quatre-vingt-seize ans.

Edmée de la Rochefoucauld était une «figure»; un personnage qui n'est jamais passé inaperçu. N'a-t-elle pas publié, l'an dernier, à quatre-vingt-quinze ans, le troisième volume de ses mémoires sous le titre plus «hranché» que elassique de Flashes (avec un sous-titre amhrieux, les La Rochefoucauld et la Révolution). « La du chesse », comme l'appelaient avec tendresse ses consœurs du jury Fernina, se distinguait aussi en votant, pour le prix Femina, pour des livres et des auteurs qu'elle aimait, sans se sou-cier des écrivains qui restaient en lice après les diverses «sélections».

La duchesse de La Rochefoucauld, qui était née Edmée de Fels le 28 avril 1895, à Paris, avait publié son premier recueil de poèmes, Nombres, en 1926, sous le pseudonyme de Gilbert Mauge. Elle avait dirigé de 1961 à 1970 la Revue de Paris, héritée de son père le comte Edmond de Fels, et s'était particulièrement fait remarquer par ses commentaires et analyses des ses commentaires et analyses des 255 « cahiers » de Paul Valéry, publiés au Mercure de France. (Ils ont reparu en trois volumes en 1986].

Elle a entretenu, pendant un demi-siècle, un cercle littéraire dans son hôtel particulier, recevant André Maurois, Jules Romaios, Paul Morand, ainsi qu'Anoa de Noailles ou Léon-Paul Fargue, Jus-Noalles ou Leon-Paul Pargue, Jusqu'à uo âge svancé, elle resta le témoin attentif de son temps, publiant notamment Femmes d'hier et d'aujourd'hui, en 1970, Spectareurs, en 1972, et ses Mémoires (toutes ces dernières œuvres chez Grasset).

Edmée de La Rochefoucauld était depuis 1962 membre de l'Académie royale de Belgique. Elle avait en revanche été candidate sans succès en 1983 à l'Académie française.

#### LUNDI 23 SEPTEMBRE

#### CINÉMAS

#### LA CINÉMATHÈQUE

PALAIS DE TOKYO (47-04-24-24) Festival du film en trois dimensions, 6

#### CENTRE GEORGES POMPIDOU

SALLE GARANCE (42-78-37-29) Le Cinéme sustralien : Homesdala (1871, v.o. s.t.f.), de Peter Weir ; Whatever Happened to Green Valley (1BBO, v.o. s.t.f.), de Pelar Weir. 14 h 30; Jedda (1955, v.o. a.t.f.), de Charles Chauvel, 17 h 30 ; Réveil dans la terreur (1971, v.o. c.t.f.), da Ted Kotcheff, 20 h 30.

#### LES EXCLUSIVITÉS

A FLEUR DE PEAU (A., v.o.) : George V. 8. (45-62-41-46). L'AFFAIRE WALLRAFF (A., v.o.) Lucemaire, 6- (45-44-57-34). ALICE (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82) ; Club Gaumont (Publicis Mati-gnon), 8- (43-58-31-87).

AN ANGEL AT MY TABLE (néo-zélan daia, v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6-(46-33-87-77) ; Lucernairs, 5- (45-44-

57-341 L'APPROCHE FINALE (A., v.o.) Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). ATLANTIS (Fr.): Rex (la Grand Rex), 2-(42-36-B3-B3): Publicis Champs-Ely-sées, 8- (47-20-75-23); Gaumont Per-nasse, 14- (43-35-30-40); Kinopano-rama, 15- (43-08-50-50).

LA BANDE A PICSOU (A., v.f.) : Rex. 24 (42-38-83-93) : Cinoches. 6• (46-33-10-82) : UGC Triomphe, 8• (45-74-83-50) : Républic Cinémas. 1 t• (48-05-51-33) : UGC Lyon Bastilla. 12• (43-43-

01-58); Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68); Denfert, 14- (43-21-41-01). BASHU, LE PETIT ÉTRANGER liranien, v.o.) : Utopia, 5- (43-26-84-85). LA BELLE NO(SEUSE (Fr.) : Le Saint Garmain-des-Prés, Salle G. de Seeure-gard, 8<sup>o</sup> (42-22-87-23) ; Les Trois Balzac, B. (45-61-10-80); Mex Linder Panorama, 9- (48-24-8B-BB).

BOYZ'N THE HOOD (\*) (A., v.c.) : Gaumont Les Halles, 1- (40-25-12-12) Gaumont Dpéra, 2- (47-42-60-33) Publicia Saint-Germain, 6- (42-22-72-80) : Gaumont Ambassada, 8- (43-56-19-08) ; Gaumont Parnasse, 14- (43-35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50) ; v.f. : Rex. 2- (42-35-83-93) ; Peramount Dpéra, 9- (47-42-56-31) ; UGC Gobelins, 13- (46-51-94-95); Miramar, 14- (43-20-89-52); Gaumont Convention. 15- (48-28-42-27); Pethé Clichy, 18- (45-22-46-01); La Gambetta, 20- (46-38-

LES BRANCHES DE L'ARBRE (Fr.-Ind. v.o.): 14 Juillet Parnasse, 8- (43-26-58-00).

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) ; Ranelegh, 16- (42-88-64-44). 47-85); Studio des Uraulines, 5. (43-26-19-09); Gaumont Ambaasade, 8-

(43-59-19-08). LA CHANTEUSE ET LE MILLIAR-OAIRE (A., v.o.) : Gaumont Ambee-sade, 8- (43-59-19-08).

CHIENNE DE VIE (A., v.o.); Gaumont Les Halles, 1• (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2• (47-42-60-33); Pathé Haute-feuilla, 8• (46-33-76-38); Gaumont Ambaesade, 8 (43-59-18-08); v.f. : Pathé Français, 9 (47-70-33-86); Fau-vette, 13 (47-07-55-88); Miramar, 14-

LES COMMITMENTS (irlandais, v.o.) : Forum Horizon, 1 (45-08-57-57); Pathé Impérial, 2 (47-42-72-52); 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-58-83) : George V. 8-(45-62-41-46) : Escurial, 13- (47-07-28-04) : Sept Pamessiens, 14- (43-20-32-201

CYRANO DE BERGERAC (Fr.) : Grend Pavois, 15- (45-54-46-85). DANNY LE CHAMPION DU MDNOE (Grit., v.f.): Lucerneire, 6- (45-44-57-34); Le Berry 2èbre, 11- (43-57-51-55); Denfert, 14- (43-21-41-01). DANS LA PEAU D'UNE BLONDE (A., v.o.) : Lucernaire, 8 (45-44-57-34). DANS LA SOIRÉE (It., v.o.): Ciné Beau-bourg, 3• (42-71-52-36); Reflet Logos II, 5• (43-54-42-34); Le Bastille, 11•

DANSE AVEC LES LOUPS (A., v.o.) Gaumont Ambassade, B. (43-59-19-08); Les Montpamos, 14- (43-27-52-37) ; v.f. : UGC Opéra, 9- (45-74-95-40) ; Fsuverte 8is, 13- (47-07-55-88) : Gaumont Convention, 15- (48-

OEUCATESSEN (Fr.): UGC Triompha, 6- (45-74-83-50); UGC Gobelins, 13-(45-61-94-95).

LA OISCRÈTE (Fr.) : Epés de Bois, 5-(43-37-57-47) ; Saint-André-des-Aris I. 6- (43-26-48-1B) ; Studio 2B, 1B. (46-

06-36-07). LES DOORS (A., v.o.): Epée de Boia, 5-(43-37-57-47); La Bestille, 11- (43-07-46-60); Grand Pavois. 15- (45-54-46-85).

DOUBLE IMPACT (A., v.o.): UGC Normandie, B: (45-63-15-18); v.l.: UGC Opéra, 9: (45-74-95-40).

LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE (Fr. Pol., v.o.) : Saint-André-des-Arts I, 6-(43-26-48-18) ; Républic Cinémas. 11-(48-05-51-33) ; Studio 26, 18- (46-06-

L'EMBROUILLE EST DANS LE SAC (A., v.f.) : Peris Ciná ), 10- (47-70-21-71).

LE FER ET LA SDIE (A., v.o.) : George V, 8- (46-62-41-46). LE GRAND BLEU (Fr., v.o.) : Grand Pevois, 15. (45-54-46-65).

GREEN CARD (A., v.o.) : Cinoches, 6. (46-33-10-82). HALFAOU)NE (Fr.-Tun., v.o.) : Epée de

Bois, 5 (43-37-57-47)

HENRY V (Brit., v.o.) : Républic Cinémae, 11 (48-05-51-33) : Denfart, 14 (43-21-41-01). HIDDEN AGENDA (Brit., v.o.) : Ciné

Beaubourg, 3- (42-71-52-38); Les Trois Luxembourg, 6- (46-33-67-77); Les Trois Belzac, 8- (45-81-10-80); Les Montparnos, 14 (43-27-52-37). HOMICIDE (A., v.o.) : Pathé Haute-feuille, 6 (46-33-79-38) ; George V, 8

HUDBON HAWK, GENTLEMAN ET HUDBDN HAWK, GENTLEMAN ET CAMBRIOLEUR (A., v.o.): UGC Normandie, 8• (45-83-16-16); v.f.: UGC Montpamasse, 6• (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9• (47-42-58-31); Fauvette, 13• (47-07-55-88).
L'INBOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE LÉCES (A. v.o.): Conches 6 (46-32-

'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82).
J'ENTENDS PLUS LA GUITARE (Fr.):
Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26); Saint-André-des-Arts II, 6\* (43-28-80-25); Elysées Lincoln, B\* (43-58-36-14); 14 Juillet Bestille, 11\* (43-57-90-81); Escurial, 13\* (47-07-28-04); Sept Parnassiens, 14\* (43-20-32-20). 10-82). JACQUOT DE NANTES (Fr.) : Lucer-

JAMAIS SANS MA FILLE (A., v.o.) JAMAIS SANS MA FILLE (A., v.o.):
Forum Orient Express, 1, (42-33-42-26); UGC Odéon, 6, (42-25-10-30);
UGC Rotonde, 5, (45-74-94-94);
George V, 8, (45-62-41-46); UGC Biarritz, 8, (45-82-20-40); 14 Juillet Baaugrenelle, 15, (45-75-79-79); UGC Meilot, 17, (40-68-00-16); v.f.; Rex, 2, (42-38-83-83); UGC Montpamessa, 5, (45-74-94-84); Saint-Lazare-Pasquier, 8, (43-87-35-43); Paramount Opéra, 9, (47-42-56-31); Les Nation, 12, (43-43-04-67); UGC Lyon Basulle, 12, (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13, (45-61-84-85); Misural, 14, (45-38-52-43); UGC Convention, 15, (45-74-93-40); UGC Convention, 15- (45-74-93-40); Pathé Clichy, 16- (45-22-46-01).

JUNGLE FEVER (A., v.o.) : (magas d'ailleurs, 5- (45-87-18-09). LES LIAISONS DANGEREUSES (A. v.o.) : Cinocher, 6 (48-33-10-82) ; Grand Pavois, 15 (45-54-48-85).

LE CHOOK D'AIMER. Film américain

de Joel Schumacher, v.o. : Forum Horizon, 1. (45-08-57-67) ; UGC

Nonzon. 1º (45-08-57-67); UGC Odéon, 6º (42-25-10-30); George V, 8º (45-62-41-46); UGC Sierritz, 6º (45-82-20-40); Sept Pemessiene, 14º (43-20-32-20); UGC Mailliot, 17º (40-68-00-16); v.f.: Pathé Impérial, 2º (47-42-72-52); UGC Montpsr-

2\* (47-42-72-52); UGC Montpsrnasse, 6\* (45-74-94-94); Salmt-La-zsre-Pasquier, 8\* (43-87-35-43); UGC Dpére, 6\* (45-74-95-40); UGC Lyon Bustille, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (45-81-94-95); Mistrat, 14\* (45-39-52-43); UGC Convention, 15\* (45-74-93-40); Pathé Wepler II, 18\* (45-22-47-94); Le Gambette, 20\* (46-61-0-96).

MISSISSIPPI MASALA. Film améri-

cain de Mira Nair, v.o. ; Gaumont Les Halles, 1• (40-28-12-12) ; 14 Juillet Dalon, 8• (43-25-69-83) ; Le

Pagode, 7. (47-05-12-16); Publicis

Champs-Elysées, 8- (47-20-76-23) ; 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-

90-81); Gaumont Pamasse, 14 (43-

35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50) ; 14 Juliet Beaugre-

nells, 15- (45-75-79-79) ; v.f. : Ga

mont Opérs, 2 (47-42-80-33); Lee Montparnos, 14 (43-27-52-37); Pathé Wepler II, 18 (45-22-47-94).

LE ROI DES RDSES. Film ellernand

de Werner Schrotter, v.o. : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47) ; George V, 8-

LA TENTATION OE VÉNUS, Film

Les Halles, tr (40-25-12-12); Europe Panthéon (ex-Reflet Panthéon), 5- (43-54-15-04); Gaumont Ambassade, 8-

(43-56-19-08) ; La Bastille, 11- (43-07-48-60) ; Gaumont Parnasse, 14- (43-35-

LOS ANGELES STORY (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-38): UGC Odéon, 6- (42-25-10-30): UGC Rotonde, 5- (45-74-84-84): UGC Champs-Elysées, 8- (45-82-20-40).

MADAME BOVARY (Fr.): 14 Juillet

MISERV (\*) IA., v.o.) : Cinoches, 6- (46-

NAVY SEALS (A., v.o.) : George V, B.

NEW JACK CITY (\*) (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-25) ; UGC Triomphe, 8- (45-74-93-50).

NIKITA (Fr.): Elysées Lincoln, 8<sup>,</sup> (43-58-38-14); Les Montpamos, 14<sup>,</sup> (43-27-52-37).

NUIT ET JOUR (Fr.-Bel.-Suls.): Ciné Beaubourg, 3· (42-71-52-36); 14 Juillet Odéon, 6· (43-25-59-83); Les Trois Bal-zac, 8· (45-81-10-60); 14 Juillet Bas-tille, 11· (43-57-90-81); Sept Parmaa-tine, 14-44-30, 23-200

PDINT BREAK (\*) (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26) : UGC Danton, 6• (42-25-10-30) : Pethé Mari-

nan-Concorde, 8 (43-59-92-82) ; UGC larritz, 8 (45-62-20-40) ; v.f. : Rex, 2

(42-36-83-93) ; UGC Montpernasse, 6-(45-74-94-94) ; Paramount Opéra, 8-(47-42-56-31) ; UGC Lyon Basdle, 12-(43-43-01-59) ; UGC Gobelins, 13-(45-

61-84-95); Pathé Montparnasse, 14-(43-20-12-06); UGC Convention, 15-(45-74-93-40); Pathé Wepler II, 16-

(45-22-47-94) ; Le Gambetta, 20- (46-

LE PORTEUR DE SERVIETTE (It.-Fr.,

v.o.) : Utopia. 5- (43-26-84-65) ; Lucar-naire, 6- (45-44-57-34).

PRETTY WOMAN (A., v.o.) : Cinoches

6 (46-33-10-82) : Elysées Lincoln, 8-

siens, 14 (43-20-32-20).

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A v.o.) : Studio Gslanda, 5 (43-54-72-71) ; Grand Pevois, 15 (45-54-

Parmasse, 8- (43-26-58-00).

33-10-82)

(45-62-41-48).

45-62-41-46).

Le PROCES DU RDI (Per., v.o.) : (UGC Bierritz, 6· (45-82-20-40) ; v.f. : THÉATRES RAGE IN HARLEM (A., v.o.) : Forum (Asse, 6· (46-74-94-84).

Latina, 4- (42-78-47-86).

RAGE IN HARLEM (A., v.o.): Forum Horizon, 1- (45-06-57-57); 14- Julilat Oddon, 6- (43-25-59-83): Pathé Marignan-Concorde, 6- (43-59-62-82); UGC Blaritz, 6- (45-82-20-40); Sept Pamassiens, 14- (45-82-20-40); Sept Pamassiens, 14- (43-20-32-20); 14- Julilet Beaugranelle, 15- (45-75-79-79); v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93): UGC Montiparnessa, 6- (45-74-94-94); Paramount Opéra, 6- (47-42-58-31); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-56); UGC Gobelins, 13- (45-61-84-95); Miatrel, 14- (45-38-52-43); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); Le Gembetta, 20- (48-35-10-96).

RHAPSODIE EN AOUT (Jsp., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-38) ; Lucernaire, 6 (45-44-57-34) RID NEGRO (Fr.-vénézuélien, v.o.) : Latina, 4 (42-78-47-86).

ROBIN DES BOIS PRINCE DES VOLEURS (A., v.o.): Forum Herizon, 1: (45-08-67-57); Gaumont Opére, 2: (47-42-80-33); Bratagna, B: (42-22-57-B7); UGC Odéon, 6: (42-25-10-30); Pethé Marignan-Concorda, 8 (43-58-92-82) : UGC Normandie, 6 (45-83-92-82): UGC Normandie, 6- (45-83-16-16): 14 Jullet Beaugranelle, 15- (45-75-78-78); v.f.: Rax. 2- (42-38-63-83): Bretagne, 6- (42-22-57-87); Pathé Français, 6- (47-70-33-88); Las Nation, 12- (43-43-04-87): UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-66); Fauvatte, 13- (47-07-55-68); Gaumont Alésis, 14- (43-27-84-50); Pathé Montpernasse, 14- (43-20-12-08); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Wepler, 18- (45-22-48-01); La Gambatta, 20- (48-36-10-96). petta, 20- (46-35-10-96).

SAILOR ET LULA (\*) (Brit., v.o.); Ciné 8-seubourg, 3- (42-71-52-36); Studio Gelande, 5- (43-54-72-71). SEXE, MENSONGES ET VIDEO (A. v.o.) : Ciné Beaubourg, 3. (42-71-52-38) : Studio des Ursulines, 5. (43-28-18-09).

LE SILENCE DES AGNEAUX (\*\*) (A 

britennique d'Iatvan Szebo, v.o.: Forum Horizon, 1 (45-08-57-57); Pathé Impérial, 2 (47-42-72-52); 14 Juillet Odéon, 6 (43-25-58-83); La Pagode, 7 (47-05-12-15); Pathé Marignen-Concorde 9 (42-59-

Marignen-Concorde, 8: (43-59-82-82); UGC Biarritz, 8: (45-82-20-40); 14 Juillet Bastille, 11: (43-

57-90-61) ; Gaumont Alésie, 14-(43-27-84-50) ; 14 Juillet Beaugre-

(43-27-84-50); 14 Juillet Beaugre-nelle, 15- (45-75-79-79); Bienvende Montpernasse, 15- (45-44-25-02); v.f.: Paramount Dpéra, 6- (47-42-56-31); Lee Netion, 12- (43-43-04-67); Fauvette 6is, 13- (47-07-55-8B); Pathé Montpernasse, 14-(43-20-12-06); Gaumont Conven-tion, 15- (48-28-42-27); Pathé Weoter, 18- (48-28-46-01)

LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS

LA MER. Film français de Laurem ann : Forum Horizon, 1• (4)

08-57-57) ; Pethé Hautefeuille, 8-(46-33-78-36) ; Pethé Marignan-

Concorde, 8 (43-56-92-82); Seint-Lazare-Pasquier, 8 (43-87-35-43); Psthé Français, B (47-70-33-88); Les Nation, 12 (43-43-04-67); UGC

Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); Feuvette, 13 (47-07-55-88); Geu-

mont Alésia, 14 (43-27-84-50); Miremar, 14 (43-20-89-52); Pathé

Montparnasse, 14- (43-20-12-06);

Gaumoni Convention, 15- (48-28-42-27); UGC Maillot, 17- (40-68-

00-18); Pathé Clichy, 16 (45-22-

SIMPLE MDRTEL (Fr.): Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); Pathé Mari-gnan-Concorde, 8- (43-59-92-62); Pathé Français, B- (47-70-33-8B); Fau-vetts, 13- (47-07-55-8B); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); Pathé Mont-

parnassa, 14 (43-20-12-06); Geumont Convention, 15 (48-28-42-27); Pathé

THE VOYAGER (AII.-Fr.-Gr., v.o.): Cné Basubourg, 3 (42-71-52-35); UGC Danton, 8 (42-25-10-30); UGC Triomphe, 8 (45-74-93-50); Mistrel, 14 (45-39-52-43); Sept Parnassiens.

14- (43-20-32-20) ; v.f. : UGC Opéra, 9- (45-74-95-40).

Wepler II, 18- (45-22-47-94).

Weplar, 18- (45-22-46-01).

LES FILMS NOUVEAUX

#### LES GRANDES REPRISES

L'ASSASSIN HABITE AU 21 (Fr.) : Reflet Médicie Logos salle Louis-Jouver 5- (43-54-42-34). LES CADAVRES NE PORTENT PAS DE COSTARD (A., v.o.) : Pathé Hautefeuille, 6- (46-33-79-38).

Action Christins, 6- (43-29-11-30).

GLORIA (A., v.o.) : Racins Odéon, 6-43-26-18-68). LADV FOR A DAV (A., v.o.): 14 Juliet Pamasse, 6- (43-26-58-00). MDRT A VENISE (it., v.o.) : Action Rive Gauche, 6- (43-29-44-40).

Logos 1, 5- (43-54-42-34). PINK FLOVO THE WALL (Brit.-A. v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-48-85). QUAI OES DRFEVRES (Fr.) : Sept Par-

SUNSET BOULEVARO (A., v.o.) : Action Rive Geuche, 5- (43-29-44-40).

# AKIRA (Jap., v.o.) ; Grand Pavois, 15-(45-54-46-85) 15 h 30.

DO THE RIGHT THING (A., v.o.) : Imagae d'ailleurs, 5: 145-87-18-08) 20 h. EASY RIOER (A., v.o.) : Epée de Boie, 5- (43-37-57-47) 22 h. LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.) : Ranelagh, 16- (42-88-64-44) 20 h. EUROPA EUROPA (Fr.-All., v.o.) : Danfert, 14 (43-21-41-01) 15 h 20. EXCAUBUR (A., v.o.) : Seint-Lambert 15- (45-32-91-58) 14 h 45.

LISTEN UP THE LIVES OF QUINCY JONES (A., v.o.) : Images d'effeurs, 5-(45-87-18-09) 18 h. LOUTA (Brit., v.o.) : Républic Cinémas, 11- (46-05-51-33) 21 h 10.

(45-74-93-40).
THELMA ET LOUISE (A., v.o.): Forum Orient Express, 1- (42-33-42-28); George V, 8-(45-62-41-46); Studio 26, 18-(46-06-36-07). TDRCH SONG TRILOGY (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-35) ; Le Berry Zèbra, 11- (43-57-51-55). LES TORTUES NINJA II (A., v.f.): Cub Gaumom (Publicia Matignon), 8- (43-59-31-97); Saint-Lambert, 15- (45-32-91-88). '5 (43-26-19-09) 20 h.

91-88).
TDTO LE HÈROS (Bel.-Fr.-All.): Gaumont Les Halles, 1- (40-28-12-12); Geumont Ambessade, B- (43-56-19-08); La Bestille, 11- (43-07-48-80); Gaumont Parrisse, 14- (43-35-30-40).
TWENTY DNE (A.-Brit., v.o.): Gaumont Les Halles, 1- (40-28-12-12); Geumont Opéra, 2- (47-42-80-33); Les Trois Luxembourg, 6- (46-33-97-71). Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77); Gaumont Champs-Elysées, 6 (43-59-04-67); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50); Bienvenua Montpamasse, 15-(45-44-25-02); v.f.; Pathé Clichy, 18-(45-67-18-09) 22 h.

UN THE AU SAHARA (Brit, v.o.) Lucemaire, 6- (45-44-57-34) UN TYPE BIEN (Fr.-Bel.) : Utopia, 5. UNE EPOQUE FORMIOABLE... (Fr.) : Gsorga V. 8 (45-62-41-46); Pathé Frençais, 9 (47-70-33-88); Pathé

45-22-46-01).

143-26-84-65). LA VIE, L'AMDUR... LES VACHES (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26) ; UGC Danton, 6- (42-25-10-30) : George V, 6- (45-62-41-46) ;

masse, 14- (43-20-12-06)

LA VIE OES MORTS (Fr.) : Utopia, 5.

nasse, 6 (46-74-94-84).
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT? (A., v.o.); Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36); UGC Danton, 6- (42-25-10-30); UGC Rotonde, 8- (45-74-94-94); UGC Normandie, 8- (45-75-79-76); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16); v.f.: Rex. 2- (42-36-83-93); UGC Montpernasse, 8- (45-74-94-64); Paramount Dpére, 9- (47-42-66-31); UGC Lyon Bastile, 12- (43-43-D1-59); UGC Gobellina, 13- (45-61-94-95); Mistral, 14- (45-39-52-43); UGC Convention, 15- (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); Le Pathé Clichy, 18' (45-22-46-01); Le Gambetta, 20' (46-36-10-98).

DEUX TÊTES FOLLES (A., v.o.) :

EASY RIDER (A., v.o.) : Choches, 6-(46-33-10-82). FANTASIA (A.) ; Cinoches, 6- (46-33-10-82).

LE NARCISSE NOIR (Brit., v.o.) : Reflet

nassiens, 14- (43-20-32-20). RAINING IN THE MOUNTAIN (Hong Kong, v.c.) : Utopia, 5- (43-26-84-65).

## LES SÉANCES SPÉCIALES

ALEXANORE NEVSK) (Sov., v.o.): Saint-Lambert, 15- (45-32-81-88) 19 h. BAGOAO CAFÉ (A., v.o.): images d'añ-laurs, 5- (45-87-18-09) 14 h; Seint-Lambert, 15- (45-32-81-88) 19 h. 8LACE RUNNER (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-48-85) 20 h. BRAZIL (Brit., v.o.) : Studio Galande, 5 (43-54-72-71) 20 h 10. CANDV MOUNTAIN (Fr.-Cen.-Suis., v.o.): Epéa do θοίs, 5- (43-37-57-47) 22 h.

LA CITÉ DES FEMMES (k., v.o.) : Stu dio Galande, 5: (43-54-72-71) 18 h. DERSOU DUZALA (Sov., v.o.) : Saint Lambert, 15 (45-32-91-88) 21 h. OEUX TETES FOLLES (A., v.o.) : Mac-Mahon, 17- (43-29-79-89) 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. DIEU VOMIT LES TIEDES (Fr.) : Utopia, 5- (43-26-84-65) 14 h 10.

LA FEMME FLAMBÉE (All., v.o.) : Studio Gatande, 5- (43-54-72-71) 18 h 20.

HOTEL DU NDRD (Fr.) : Saint-Lembert, 15- (45-32-81-88) 17 h. HUSBANDS (A., v.o.) ; Accetone, 5 (48-33-86-86) 15 h 50. L'INCINÈRATEUR DE CAGAVRES (tchèque, v.o.) : Accatona, 5- (46-33-86-86) 14 h. INDIA SONG (Fr.) : Denfart, 14- (43-21-

41-01) 17 h 20. LABYRINTHE OES PASSIONS (Esp., v.o.): Studio des Ursulines, 5- (43-28-19-09) 22 h 15.

LOS OLVIDADOS (Mex.) : Latina, 4-(42-78-47-85) 18 h 15, 20 h. MARTHA ET MOI (AR., v.o.) : Studio des Ursulines, 5- (43-28-19-09) 18 h. LE MEPRIS (Fr.) : Grand Pavois, 15-(45-54-48-85) 17 h 45. 1984 (Brit., v.o.) : Studio des Ursulines,

MILLER'S CROSSING (A., v.o.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-81-68) 15 h. LE MONDE SELDN GARP (A., v.o.): Grand Pavois, 15- (45-54-46-96) 22 h. LA MORT EN CE JARDIN (Fr.-Mex.): Latina, 4- (42-78-47-86) 18 h. NOLA DARLING N'EN FAIT QU'A SA TETE (A., v.o.) : Images d'eilleurs, 5 PRENDS L'OSEILLE ET TIRE-TOI IA. v.c.): 14 Juliet Parnasse, 6 (43-26-58-00) 16 h 40, 22 h 20. PRÉNOM CARMEN (Fr.) : Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33) 17 h 50. OUERELLE (Fr.-All., v.f.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71) 22 h 30.

SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Brit., v.o.) : Studio des Ursulines, 5- (43-28-19-09) 14 h 15. SCÈNES OF MÉNAGE OANS UN

CENTRE COMMERCIAL (A., v.o.) : Cinoches, 8- (48-33-10-82) 14 h. LA STRADA (lt., v.o.) : Saint-Lambert 15' (45-32-91-58) 21 h. STRANGER THAN PARADISE (A.-All., v.o.) : Utopia, 5- (43-26-84-65)

#### SPECTACLES NOUVEAUX

dim. 17 h (21).

(Les jours de première et de relâche sont indiqués entre parenthèses.) GEMEAU DEDANS. Movie's (42-

74-14-22) (dim., lun.) 20 h 30 (18). UNE SAISON EN ENFER. Lucernaire Forum, théâtre rouge (45-44-57-34) (dim.) 18 h 30 (18). VALÉRIE LEMERCIER AU PALAIS ROYAL Palais Royal (42-97-59-81) (dim.) 20 h 30 (18). L'ÉQUIVOQUE. Amandiers de Paris (43-66-42-17) (jeu., ven., sem.)

20 h 30 (19) COUAC I LE GRAND ORCHESTRE DU SPLENDID. Daunou (42-81-69-14) (dim. soir, mer.) 20 h 30; dim. 15 h 30 (20). LA DAME DE CHEZ MAXIM'S. Marigny (42-56-04-41) (dim. soir, lun.) 21 h; dim. 15 h (20).

LES ENFANTS TANNER. Centre dramatique national de Montreuil (48-59-83-93) (dim. .eoir, lun.) 20 h 30 ;

L'ÉVANGILE SELDN SAINT MARC. Perit Marigny (42-25-20-74) (dim. soir, km.) 21 h; dim. 15 h (21). MOT OF PASSE. Dix-huit Theatre (42-26-47-47) (dim. soir, lun.) 20 h 30 ; dim., 16 h (23). ANNE ROUMANOFF. Théâtre Grévin (42-48-84-47) (dim. soir. lan.) 20 h 30 ; dim. 18 h 30 (24). LES CAFARDS. Aktéon-Théâtre (43-38-74-82) (dim. coir, lun.) 20 h 30 ; dim. 18 h (24).

CINZANO ET L'ANNIVERSAIRE DE SMIANOVA. Théêtre 13 (45-88-62-22) (dim. soir, km.) 20 h 30 ; dim. 15 h (24). LÈGÈREMENT SANGLANT.

Théitre de la Bastille (43-57-42-14) (dim., lun.) 19 h 30 (24). MAGIC PALACE. Methurins (42-85-90-00) (dim. soir, km.) 20 h 30 ; sam. 17 h, dim. 15 h (24).

AKTÉON-THÉATRE (43-38-74-62). Et en fin de comes : 19 h. COMÉDIE-FRANÇAISE (40-15-00-15). La Tragédie du roi Christophe : 20 h 30. CRYPTE SAINTE-AGNÈS (EGLISE SAINT-EUSTACHE) (47-00-19-31). Refieb : 20 h 30. THEATRE DE LA MAINATE (42-08-83-33). Le Fou de Bassan : 20 h 30. THÉATRE OE NESLE (46-34-61-04). Cours de danse pour adultes et élèves avancés : 18 h. Les Gestronomades : 20 h 30 THÉATRE MODERNE (48-74-10-75). OAUNOU (42-61-88-14). Counci le Meman n'est pas contente : 20 h 45. THÉATRE TI-RORO ET TI-JOS (43-Grand Orchestre du Spiendid : 20 h 30. OIX-HUIT THEATRE (42-28-47-47). Mot de pesse : 20 h 30. EDGAR (43-20-85-11). Les Faux

Jetons : 20 h 15. Les Babas cadres : GRAND THÉATRE D'EDGAR (43-20-90-09). Grand-piere Schlomo : 20 h 15. Le Bébé de M. Laurent : 22 h. GUICHET MONTPARNASSE (43-27-

88-61). Remne-manage: 19 h. Pedro et le Cepitzine: 20 h 20. Sens titre: HUCHETTE (43-26-38-99), Le Cante-trice chauve : 19 h 30, Le Leçon ; 20 h 30. Poète à New York : 21 h 30. LUCERNAIRE FORUM (45-44-67-34).

Petite salle. Poèmes voyous : 20 h 15. Théâtre noir. La Petit Princa : 18 h 45. Les Egarements du ceeur et de l'esprit : 20 h 30. Huis clos : 21 h 45. Théâtre rouge. Une saison en enfer : 18 h 30. Joseph et Nadlerda ou Théâtre eu Krem-lin : 21 h 30. MARIE STUART (45-08-17-80). LE

Guerra au ciel, Monologue de l'ange : 18 h 30 et 20 h 30, PALAIS DES GLACES (PETIT PALAIS DES GLACES (PETIT PALAIS) (48-03-1.1-36), Chentel Lades-sou : 20 h 30.
PALAIS ROYAL (42-97-59-81), Velérie Lemercier su Palais Royal : 20 h 30.
PARC OU PRÉ-CAPELAN (JARDIN SHAKESPEARE) (42-27-39-54). La Mégère apprivoisée en langue angleise : 12 h.

RENAISSANCE (42-08-18-50). Ecrit sur l'eau : 21 h.

22-57-69). Sketches et gags de Roro Er Secz : 20 h 30. TOURTOUR (48-87-82-48). Etats des lieux : 20 h 30. TRISTAN-BERNARO (45-22-08-40). Charité bien ordonnée : 21 h.

LES CAFÉS-THÉATRES

AU BEC FIN (42-96-29-35). Le Portrait de Dorian Gray: 20 h 30. Faux réveux forever: 22 h.

BLANCS-MANTEAUX (48-87-15-84). Selte 1. Salade de nuit: 20 h 15. Cherer et Cherer: 21 h 30. J'dois pas être normal: 22 h 30. Salte il. Les Secrés Monstrea: 20 h 15. Fioissez les melons je vaix chercher le rôti: 21 h 30. Costavais chercher le rôti : 21 h 30. Costa-Vagnon : 22 h 30. CAFÉ D'EDGAR (43-20-85-11), Feille

dens son premier fatman-show : 2D h 15. Mangeuses d'hommes : 21 h 30. Nous on fatt où on nous dit de faire: .22 h 30.

LE DOUBLE-FOND (42-71-40-20).

C'est magique et ca tache: 20 h 30, 22 h et 24 h. LE GRENIER (43-80-68-01). Salada

Sissoise : 22 h. PLATEAU 26 (48-87-10-75). Si j'ose : 20 h 15. Gendelede nationale : 21 h 15. POINT-VIRGULE (42-76-67-03). Manuel Pratt: 20 h. Des mots pour le rire: 21 h 15. Charmant mais fou: 22 h 30. SUNSET (40-26-46-60). Le Lundi des

copains : 18 h.

#### PARIS EN VISITES

#### MARDI 24 SEPTEMBRE

«Las passages marchands du dis-neuvièrne siècle, une promenade hors du temps», 10 h 30, 4, rue du Feu-bourg-Montmertre (Paris autrefois), «Le paleis de justice en activité 4 h. devent les grilles du pale 14 h, devent (M.-C. Lasnier).

«Les salons du Sénat dans le palais du Luxembourg», 14 heures (inscription au 42-57-05-77, « La conciergaria réaménagée », 14 h 15, 1, quai de l'Horloge (Tou-risme culture). «Le cimetière aristocratique de Pic-

pus, les victimas de la Terraurs, 14 h 30, 35, rue de Picpus (Paris ivre d'histoire). livre d'hist

«Le vieux Montmertre», 14 h 30, métro Abbessas (A nous deux Paris), «Du clotre des Billettes et de la maison Jacques-Cour à Notre-Deme des Biancs-Menteaux», 14 h 30, 22-24, rue des Archives (Sauvegarde du Paris historicus) 22-24, rue des Archives (Sauvegarde du Paris historique).

« Tombes célèbres du cimetière Montmartre», 14 h 30, entrée, avenue Rachal (D. Fleuriot).

«Le Palsis de justice, histoire et fonctionnement», 14 h 30 et 18 h 30, mêtro Cité, sorte Marché aux fleurs (Connaissance d'ici et d'alleurs).

« Du Bulason Saint-Louis eu bas

leurs).

« Du Bulsson Saint-Louis eu bas Bellevilles, 14 h 45, métro Goncourt (V. de Lenglade).

« Le piece des Victoires », 15 haures, devent l'église Notre-

Dame-des-Victoires, place des Petits-Pères (Monuments historiques). «La cathédrale russe : histoire de la religion orthodoxe », 15 heures, 12, rue Daru (P.-V. Jasiet). «Montmertre, une butte secrée, un village pittoresque», 15 heures, com-met du funiculaire, su fanion Paris

aumatols.
«L'Opéra de la Bastifie : la salle, la scèna et les coulsses» (places limitées), 15 heures, à l'extérieur, eu pied de l'escalier (Connaissance de Paris), «Le Sorbonne», 15 heures, grande

entrée, rue des Écoles (Paris et son histore). « L'art du vitrail eu treizième siècle : le Seinte-Chepelle et les roses de Notre-Dames, 15 heures, entrés de le Seinte-Chepelle (Approche de l'art).
«Saint-Eustache et son quertier»,
15 heures, métro Louvre (Lutèce

#### **CONFÉRENCES**

Auditorium de la galerie Colbert,
2. rue Vivianne, 18. heuree ;
« Monet : des débute jusqu'en
1883s, per F. Berbe (Hors cadre).
23. rue François-Miron, 19 h 30 ;
« Le programmation neuro-linguistique. Nouveau gedget ou outil d'aide su changement », per M. Kamoun (Librairie les 100 oleis).





# Procès à Wilmington

# Le Crédit lyonnais dispute à M. Parretti le contrôle de MGM

Le Crédit lyonnais gardera-t-il le contrôle de la Metro Goldwyn Mayer (MGM)? Le tribunal du Delaware (Etats-Unis), dont les audiences reprennent lundi 23 septembre, doit arbitrer le conflit opposant la banque nationellsée au propriéteire de la major a hollywoodienne, M. Giancario Parretti. Il doit dire qui, du groupe français ou du financier italien, est en droit d'assurer la direction de le

Le procès passionne Hollywood. Et surpasse par les dollars en jeules meilleurs ethrillers » du cinéma. La scène se passe devant le tribuael de Wilmington, eu Delaware, et oppose des représen-tants du Crédit lyonnais, la première banque d'affaires du cioema, à M. Giancarlo Parretti, un ancien garçon de café d'Orvietto en Italie propulsé ao faîte de la finance internationale. L'enjeu? Le contrôle de la MGM et de son mythique tion rugissant, qui fut longtemps la plus prestigieuse « major » da cioéme a mérica io (le Monde du 8 août).

Le 16 avril dernier, M. Parretti, principal actionnaire de la MGM ea travers d'une cascade de sociétés, était évince de toute responsabilité exécutive dans la société par son banquier, le Crédit lyonnais. La banque dirigée par M. Jean-Yves Haberer affirmait découvrir que sa filiale néerlaudaise, le Crédit lyonoais Bank Nederland (CLBN), avait accorde a M. Parretti, sans en référer à la direction générale parisienne, 160 millions de dollars de crédits-relais, auxquels venaient s'ajouter 400 mil-lions de dollars de « factoring » (une avance sur des reconvrementsde créances).

D'énormes facilités financières qui, venant à la suite de beaucoup d'autres, avaient permis au finan-

cier italien de réussir, fin octobre 1990, le rachat de la MGM. Si l'on en croit la banque française, ces crédits-relais s'étaient transformés en crédit à long terme, aucun des investisseurs ayaot promis d'accompagner M. Parretti dans soo aventure (le groope Berlus-coni, Rank Organisation, M. Kirk Kerkorian...) o'ayant donné suite à

> Un accord écrit en trois points

Ao début du second trimestre 1991, la banque française était même cootreiote de rajouter 145 millions de dollars au compte de la MGM pour éviter son dépôt de bilan.

cement in extremis que le Crédit lyonnais avait négocié avec M. Parretti un accord écrit en trois points: la cession immédiate de 40 % du capital de la MGM; la signature d'un mandat irrévocable de vente de 51 % du capital au profit du Lyonnais si aucun acheteur ne se présente d'iei au 31 décembre 1991 ; l'abendon enfin par M. Parretti de toutes ses responsabilités dans la société aa profit d'un comité exécutif présidé par un professioanel d'Hollywood, M. Alan Ladd Jr.

Une décision rendue nécessaire, dit-oo eojourd'hui à la banque, par l'absence complète de transpareoce fioancière, le maoque de fonds propres, la dégradation de

C'est à l'occasion de ce refinan- l'image de la compagnie cioémato- de reculer en affirmant qu'il s'agisgraphique ainsi que le départ (forcé ou volontaire) de cadres de baut niveau. Une décision ecceptée alors par M. Parretti, assurent les responsables du Lyonnais, mais que celui-ci n'a cessé ensuite de

> « Ceci est l'histoire d'une promesse non tenue», affirmait ainsi l'avocat du Lyonnais au premier jour du procès intenté par la banque ou financier italien, avant de s'efforcer, fin août et début septembre, d'en administrer le preuve. Et d'accuser le financier italien d'avoir tenté, des le 17 avril, de reprendre le pouvoir par le biais d'une note de Pathé Communication Corp. (PCC), la société holding de la MGM, avant

sait d'une « erreur d'ordinateur ». Il lui reprochait aussi de s'être oppose à M. Alan Ladd Jr. qui souhaitait changer les titulaires de le «signature» de l'entreprise, ou bien encore d'avoir réuni, le 14 juin, un conseil d'edministration extraordinaire pour lui faire entériner plus d'une douzaine de résolutions, sans même se soucier de l'absence de quorum.

Plus grave encore aux yeux des représentants du Lyonnais: M. Parretti conteste l'autorité du nouveau comité exécutif sur les filiales étrongères de la MGM. Celui-ci ne percevait plus oucune rentrée financière de la distribution de ses films en Europe, ou bien encore était tenu dans l'ignorance des négociations sur la vente de salles de cinéma en Grande-Restaune. En France, même, les contestations se sont multipliées.

Sitôt nommé, en juillet dernier, administrateur provisoire d'Europe image distribution (EID), filiele française de la MGM, Mª Hubert Lafont assignait en référé Bernadette International, une société présidée par la propre femme de M. Parretti. Quelques mois auparavant, en effet, EID evait cedé à Bernadette International la participation majoritaire (70 %) qu'elle détenait jusque-là dans une autre filiale, la Cité du einéma. Une cession faite au prix nomiaal des parts (105 000 F pour chacune des 1 050 actions en cause).

Or, la Cité du cinéma est une société civile immobilière titulaire d'un crédit-bail portant sur la quasi-totalité des terrains et locaux industriels de Joinville-le-Pont dont Me Lafont évalue la valeur... à plus d'une ceataine de millions de francs. Pour l'heure, la transaction est gelée. Le tribunal des référés a nommé Me Lafont administrateur provisoire de la Cité du cinéma et a placé sous séquestre les 1 050 parts litigieuses en attendant que le justice réexamine cette opération, au fond cette fois, le 15 octobre prochain. Une opération que M. Parretti souhaitait. sans doute, renouveler puisque, parallèlement à cette première opération, EID avait fait à Bernadette International une promesse de cession de ses parts dans une autre filiale - Participation immobilière européenne (PIE), - proprietaire de locaux contigus au site de Joinville-le-Pont...

Créteil. Wilmington. Le bras de fer engagé entre le Crédit lyonnais et M. Parretti se joue décidément sur tous les fronts.

PIERRE-ANGEL GAY et YVES MAMOU

# De bien étranges montages financiers

De la fin août au début eep-tembre, le tribunal du Delaware a longuement interrogé M. François Gille, directeur générel adjoint du Crédit lyonnais, ainsi que plusieurs responsables de la MGM et de son holding améri-cain Pathé Communication Corp. (PCC). Un formidable déballage de dossiers, qui a mis en lumière à la fois «l'étrangeré» de certaines opérations financières initiées par M. Paretti et le laxisme du Crédit lyonnais Bank Nederland (CLBN) dans sa politique de

au cours du procès, il est apparu que la Crédit lyonnals Paris avait, à la fin d'octobre 1990, participé directement au rachet de MGM per le bleie d'un crédit de 150 millions de dollars accordé à un holding nommé Sealion, Cette société off shore (autrement dit qui a son siège dans un paradis

Parmi les étrangetés révélées

fiscal hors d'Europe), contrôlée par les membres d'une famille fortunée à la foie cliente du Crédit lyonneis Peris et elliée de M. Florio Fiorini, patron de Sasea (lui-même allié de M. Peretti), avait jugé bon de participer à la conquête de la compagnie américaine. Ce prêt du Crédit lyonneis Paris à Sealion, garanti par les biens personnels des actionnaires du holding, e fait l'objet d'un curieux aller et retour.

Selon M, Gille, ces 150 mil-tions de dollars ne sont pas arrivés dans les caisses de MGM-(une société dont le principal ectionneire n'eet eutre que M. Paretti), laquelle les a ensuite prêtés à MGM-Pathé avant qu'ils ne retournent sur le compte de Melia, Inadmissible, dirent elors les actionnaires de Sealion, qui exigèrent le retour eu schéma initial. Simple «erreur» de montage

pour le Crédit lyonnais Paris, qui vola eu secours de M. Peretti pour éviter l'échec de sa tentative de rachat de MGM. L' cerreur» fut corrigée par un nouveau montage financier. Sur les 200 millions de dollars que le CLBN devait prêter à MGM-Pa-thé, 50 millions le furent directement et 150 millions transitèrent

#### «Presque par hasard»

Autre incongruité financière, un eccord de factoring (recouvrement de créances) conclu entre MGM-Pathé et Reteitalia, une société du groupe Berlusconi. Au cours du procès, M. Frençoie Gille e reconnu avoir recu, dene l'après-midi du 28 mai, un coup de téléphone d'une société récla-ment à MGM le pelement de 113 millions de dollars plus les intérêts. Après enquête, il appa-

d'intérêts si ces droits n'étaient Selon M. Frençois Gille tou-jours, les euditeurs de Peat Marwick, qui ont eudité MGM pour le compte du Lyonneis, ont découvert « presque par hasard » qu'un prêt de 50 millions de dol-

rut que Reteitalia avait peyé à MGM 113 millions da dollars de

droits sur sa filmographie. Mais le eociété italienne s'éteit vu

concéder la possibilité de récla-

mer son remboursement assorti

lars avait été accordé à MGM par la Banca popolare de Novara. Les auditeurs de Peat Marwick, pes les motifs du prêt, mais evelent découvert eussi que cet ergent avait été transféré à Sasee, la société de M. Fiorini, ce qui réduisait les fonds propree de MGM-Pathé d'autant...

P.-A. G. et Y. M.

BALANCE PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC LEVON SAYAN,



3 FNAC/VIRGIN MEGASTORE/AGENCES/PALAIS DES CONGRES/TEL 40.68.00.72 (10 h 00 / 18 h 00) / MINITEL 3615 FNAC

Pour obtenir un bon Macintosh, il ne suffit pas de choisir le meilleur prix, il faut être assuré que le conseil et les services seront à la hauteur. Chez IC, en ce qui concerne le prix, il n'y a pas grand chose à dire, sinon que vous aurez du mal à trouver aussi intéressant ailleurs, et que dans ce cas (peu probable) IC vous fera alors une meilleure proposition. Voilà qui clôt le débat. En devenant client chez IC, vous aurez en plus accès aux conseils et aux services IC : une maintenance au moindre coût, sans être obligé de payer un contrat à l'année,

une hot line efficace, payable à la carte, installation, formation...

Depuis plus de 10 ans, IC propose à ses clients le meilleur service mais aussi et surtout le meilleur conseil. Et ça n'a pas de prix.

Aujourd'hui avec plus de 20000 Macintosh installés dans les entreprises et chez les particuliers, IC est devenu le premier distributeur Apple en Europe. C'est déjà une bonne raison de choisir IC pour acheter votre Macintosh ou toutes vos configurations Apple. Mais vous le verrez ce n'est pas la seule.

(1) 42 72 26 26



10 ANS D'APPLE ÇA COMPTE

APPLE CENTER IC BEAUBOURG (1) 42 72 26 26 APPLE CENTER IC VENDOME (1) 42 86 90 90

IC MARSEILLE 91 37 25 03 • IC TOULOUSE 61 25 62 32 IC NANTES 40 47 08 62 • IC LYON 78 62 38 38

مكذا من الأصل

23: Apport de libre échange entre le Mexique et le Chili 24 de l'écotrobitent le rééchelemement de sa détre

24 La bataille de la Manche a commencé 25 à 28 Champs économiques

30 Marchés financiers 31 Bourse de Paris

La crise du marché du travail et le financement du déficit de l'UNEDIC

## Les privatisations pour l'emploi

Comment seront financées, an

1992, les mesures en faveur de l'emploi que prépare M- Martine Aubry, ministre du travall, pour cet automne? Dimenche 22 septembre, M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie et des finances. donné, au « Grand Jury RTL-le Mondes, la réponse, déjà inscrite dans le projet de budget adopté mercredi par la conseil des ministres. L'aide à l'amploi sera financée par les cessions d'actifs de certaines entreprisea publiques. Malgré un subterfuge de présentation, le ministre d'Etat accepte une dérogation aux principes de saine gestion des finances publiques auxquels Il se dit attaché. Des dépenses courantes - de fonctionnement - vont être financées par dea ventes d'actifs.

Certes, la llaison entre l'emploi et les privatisations partielles est indirecto. Les recettes tirées des cessions d'actifs seront caffectées per priorité au financement des dotations en capital aux entreprises publiques en remplacement des crédits inscrits au budget général». Elles permettront ainsi de libérer les crédits budgétaires pour l'instant destinées à ces dotations (3,3 milliards de francs) (le Monde du ... 20 septembre). Ce sont ces crédits qui aiderent à financer le plan emploi de l'automne. Le gouvernement de Me Edith Cresson va donc vendre une partie de l'argentede de l'Etat... pour figureer des dépenses courantes. Sur cette vente, M. Bérégovoy retient quelques principes, «Le processus sera engegé quand les modelités et concernées auront été arrêtées par le premier ministre at par le gouvernement. Il promet de veiller à ce que ces npérations se fassent « sans qu'il y alt bradage du patrimoine public» et dans « la transparence la plus

marché. «le secret le plus shsolu devre être observé». Opposé au départ à une affectation du produit des vootes d'actifs à des dépenses de fonctionnement, Bercy aurait sans doute préféré utiliser les recettes de ces cessions eu désendettement de l'Etat ou à des investissements: Compte tenu de l'état des finances publiques, le ministre a d0 composer. Et d'affirmer : «Comptez sur notre imagination et sur notre sens de l'intérêt général pour trouver l'argent nécessaire à ce plan amploi. » La gauche avait, en 1982, nationalisé de grandes entreprises pour défendre l'emploi. Aujourd'hui, elle va privatiser - partiellement certaines de ces sociétés pour

totales. Avant la mise sur le

ÉRIK IZRAELEWICZ

# Les négociations sur le régime d'assurance-chômage s'annoncent très difficiles

Ouverte le 23 septembre, la négociation sur le régime d'assurance-chômaga s'ennonce mel. Avec l'augmentation du nombre des chômeurs Indemnisés. l'UNEDIC devrait cannaître un déficit de plus de 16 milliards de francs d'ici à la fin de 1992. Gestionneires du système, las partenaires sociaux ne sont pas d'accord sur les mesures à prendre. Pour couronner le tout, le directaur de l'UNEDIC vient d'annoncer sa démission.

Après le «trou» de la Sécurité sociale, va-t-on renouer avec cet autre classique de l'actnalité sociale, le «trou» du régime d'as-surance-chômage? Tout porte à le croire. Redevenus positifs de 600 millions à la fin de 1990, les comptes de l'UNEDIC se détériorent à mesure que le chômage aug-mente de nouveau. Des le mois de mai, ils accusaient un recul de 2,6 milliards de francs et, selon les dernières estimations, ils enregistre-ront une perte cumulée de plus de 16 milliards à la fin de 1992.

Prévue des décembre 1989, lors de la signature de la dernière convention qui portait aur trois ans, la réunion à mi-parcours du 23 septembre, entre partonaires sociaux, chauge de nature. Elle sociaux, chauge de nature. Elle inangure, avec une grande intensité dramatique, une série de séances de négociations délicates. Face à l'ampleur d'un délicit qui u'avait pas été envisagé, il va falloir trouver rapidement des solutions. Or, non seulement les choix seront difficiles, puisque personne n'est actuellement d'accord, mais ila actuellement d'accord, mais ila seront compliques par la récente démission de M. Gabriel Mignot, directeur de l'UNEDIC depuis 1986, contraint de partir sous la pression du CNPF (1).

#### La crédibilité de l'organisme

Bien silr, comme à chaque fois en pareil cas, chacun pense à une augmentation des cotisations. Maia l'exercice déplaît à tous, parce que les salaries et les employeurs seraient pénalisés. Les syndicats sont d'autant plus réticents que, en 1989, pretextant bativement un la bonne santé financière la délégatinn patruale avait obtenu une baisse de 0,12 %. En tout état de cause, et e par mesure conservatoire », le patronat devrait y renoucer immédiatement.

Afin de trouver une parade à l'inéluctable, celui-ci envisage une opération blanche sur le montant des prélèvements obligataires en réclamant la suppression des verse-ments à l'AGEF1PH, chargée depuis 1987 de collecter des sommes auprès des employeurs qui n'embanchent pas un quota de tra-vailleurs handicapés. Mais cela dés-avantagerait la minorité des eutreprises qui, elles, appliquent la réglementation en employant des

bandicapés...
Juridiquement, aussi, la situation s'avère inextricable. Dès lors qu'il s'agit de modifier une convention à durée déterminée avant son terme, il faut que tous les partenaires approuvent les nouvelles règles. Ce qu'il limite siugulièrement les marges de manœuvre. Pis, et en l'absence d'accord, cela signifie que l'Etat ne peut pas se substituer aux gestionnaires de l'UNEDIC. Quant à trouver des relais auprès des banà trouver des relais auprès des ban-ques, comme l'imagine la CFDT,

Dans le cadre de l'action internationale contre la banque

#### Dix-huit cadres de la BCCI vont être inculpés à Abou-Dhabi

l'intention d'incuiper pour france dix-huit des vingt-six cadres de la Bank of Commerce aud Credit International (BCCI), arrêtés début septembre (le Monde du 10 sep-tembre), a indiqué le 20 septembre, à Washington Simmons and Simmons, le cabinet d'avocats qui défend les intérêts de l'émir

L'émirat est l'actionnaire principal (avec 77,4 % du capital) de la BCCl, dont les activités unt été suspendues dans le monde, dans le concertée à la suite de la découéchelle » pratiquées par cette ban- pas être exclue ».

Les autorités d'Abou-Dhabi ont que. Parmi les viugt-six eadres arrêtés le 3 septembre à Abou-Dhabi, une vingtaine ont déjà été relachés. Le directeur général de la banque, M. Swalch Naqvi, et un des directeurs de la BCCI à Abou-Dhabi, M. Zafar Iobal, sont tou-jours en détention. M. Naqvi, un Britannique d'origine pakistanaise, a déjà été inculpé pour fraude, faux et escroqueries par un tribu-nal de New-York le 29 juillet.

Selou uu parte-perole de la famille régnante d'Abou-Dhabi, « il est prématuré » de parler de son éventuelle extradition aux Etatsverte de « fraudes à grande Unis, mais cette mesure « ne peut.

# cela apparaît impossible. Pour l'instant, le ministère des finances est opposé à une telle sulution. De

d'un organisme qui agirait de la sorte alors qu'il est sans directeur? Dans ces conditions, il ne reste plus anx syndicats et au CNPF qu'à examiner des voies qui, ou additionnent les inconvénients pour l'une ou l'autre des parties, ou sont des sources de discorde voire de conflits. Le gouvernement qui, dans cette affaire, joue toujours le rôle du troisième partenaire de l'ombre, pourrait être touché par les écla-

#### « Plan de rigueur»

Son intérêt financier ne lui fait pas souhaiter la réintégration dans le FNE (fonds national de l'emploi) de tnns les plus de cinquante-cinq ans indemnisés par les ASSEDIC, bien que la morale soit dans ce sens, que Ma Aubry conteste ces abus, et que le surcoût, pour l'UNEDIC, s'élève à 2,5 miliards de francs. De toute manière, l'empoignade est garantie au simple énonce de ce sujet : les syndicalistes auront beau jen de mettre en cause les pratiques laxistes d'un aceusatinns adressées anx faux

Favnrable à un « plan de rigueur», qui suppose davantage de contrôles et un meilleur recouvre-ment des cotisations, le CNPF se trouverait pris au piège de sa pro-pre logique. Il faudrait aussi vérifier les documents et les versements des employeurs, alors que le système était jusqu'à présent basé sur la bonne foi des déclarations. Derrière les annmalies, au passage, seraient remis en cause des principes qui avaient été difficilement introduits à partir de 1987, et qui illeant à transferement à técnice. visaient à transformer le régime d'assurance-chômage de système passif d'indemnisation à l'origine en un outil actif de la politique de l'emploi. D'nù, par exemple, les autorisatinus d'activités réduites confiance

pour les chômeurs de longue durée, aujourd'hui enntestées. Cette «chasse au gaspi», que dénonce M. Marc Blondel, secrétaire général de FO, sera forcément compliquée et lente. Elle vise les situations de cumul entre un emploi et l'indem-nisation, particulièrement sensible plus, quelle serait la erédibilité dans le milieu du travail tempo-raire, qui pourrait rapporter l'mil-liard d'économies par an si les rap-prochements de fichiers sont nutorisés. Mais, pour être complet, cela supposerait de supprimer, pour un autre milliard, des dispositions qui avaient été arrêtées deux ans plus tôt, pour tenir compte du développement du travail précaire.

Puisqu'il n'est pas question de tnucber aux taux et aux durées d'indemnisation, deux snlutions s'imposent: corriger des règles et a'en prendre à certains publies. Ainsi, avant de percevnir une indemnité, on instaurerait un délai de carence, sachant qu'un jour per-met d'économiser 200 millions de francs. Mais il serait explosif d'aller au-delà de trais nu einq jaurs. Quant aux publics, ils pourraient être symbolisés par les salariés intermittents du spectacle. Dans ces professinns, les contributinns à l'UNEDIC s'élèvent à 537 millions de franes et le régime verse 2,350 milliards de francs, les artistes contribuant pour 25 % an

Mais les difficultés financières dues au chômage dnivent-elles se résumer à ces excès? Pour sortir de l'ornière dans laquelle ils se trouvent, du fait de la situation économique, les partenaires sneiaux devront trouver d'autres réponses, à la hauteur du problème posé à toute une société.

ALAIN LEBAUBE

(1) Le départ de M. Mignot est justifié par les interventions de M. Bernard Boisson, président de l'UNEDIC et directeur de la commission sociale du CNPF, sur les actes quotidiens de fonctionnement de l'institution, et non par la situation financière. Alors que l'entente régnait avec le précédent président, M. André Bergeron, le représentant national lais génant de l'entente régnal les génants de l'acceptant président président président les génants de les précédents présidents de la commission de les précèdents de la commission de les précèdents de la commission de la commission de les précèdents de la commission de les précèdents de les précèdents de la commission de les précèdents de les précèdents de la commission de l . André Bergeron, le représentant atronal ini a récemment retiré sa

Au «Grand Jury RTL-le Monde»

# M. Bérégovoy défend l'idée d'un SMIC-jeunes

Cansidérant que « le chômage est un drame absolu», M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie, a déclaré, dimanehe 22 septembre, Inra du « Grand Jury RTL-le Monde» que, « personnellement », il n'anrait « pas pronancé la phrase » de M. Michel Charasse sur les « foux chômeurs ». Le ministre a renouvelé sa proposition en faveur « d'une mesure tem-poraire pour les jeunes non quali-fiés permettant aux entreprises de les embaucher à un salaire net de 4 500 F. Cette mesure devrait être dans le plan emploi que pré-pare M= Martine Aubry, ministre du travail, selon M. Bérégovoy.

A propos de la crise agricole, le ministre a expliqué qu' « il nous faut sans doute moins d'agricul-teurs, mais des agriculteurs qui aient des revenus décents - je pense en particulier oux éleveurs ».

Pour aider l'Union soviétique et Pour aider l'Union soviétique et les pays d'Europe de l'Est, le ministre d'Etat a évnqué « une aide triangulaire» : « La Communauté ouvrirait (à l'URSS) des crédits garantis permettant d'exporter de la viande (...) de Palogne, de Tchécoslovaquie et de Hongrie vers l'URSS (...) Une fois les remboursements effectués, ces crédits permettraient l'achat de biens d'équipement des pays qui en ont besoin.»

# 17:11:10:17:11 17:11:10:17:11 3èmes CYCLES Admissions sur titre (Bac + 4) 3ème Cycle spécialisé : 4 l'ilières - 7 mois à plein temps MBA Program : une formation au Management International en 16 mois 5 mars à Paris - 5 mais à New York - 10 semaines à Tokyo 10 semaines en Aste - Taipeh, Caine, Hong Kong, Singapour

UNE PRESENCE MONDIALE INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION FO annonce une action nationale en octobre

# Les ambiguïtés de la «grève générale»

Tout en se félicitant da leurs analyses convergentes et brandissant la menace d'une actinn netinnela intarprofessionnalla. les syndicats « réformistes » (FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC et FEN) offrent un apectacia qui a de quoi déroutar las seleriés. Depuis un mois, its multiplient les antrevues mais sont incapables da se retrouver à plus da deux autour d'una mâma table. Pour sa part, FO a annoncé le 20 saptembre san intention d'organiser en actobre une grève générale de vingt-quatre

Chacun à sa manière, les syndieats insistent depuis plusieurs semaines sur la nécessité d'organiser une réaction du monde du travail, Mise à part la CGT, toujours tenue à l'écart, les «réformistes» de la CFDT, de la CFTC, de FO, de la CFE-CGC et de la FEN, qui s'étaient divisés il n'y a pas si longtemps à propos de l'instauration de la contribution sociale généralisée (CSG), se retrouvent pour critiquer (CSG), se retrouvent pour critiquer sévèrement la politique budgétaire l'économie susceptible d'atténuer la dégradation de l'emplni. D'où l'idée d'arganiser une journée de grève générale interprofessionnelle, La deroière, qui avait associé la FEN et les einq eonfédératinns, remonte au 24 mai 1977.

Samedi 21 septembre, lors de la fête annuelle de son organisation, M. Marc Blondel, secrétaire général de Force ouvrière, a annonce que le comité confédéral national de son organisatinn, réuni la veille, avait décidé d'appeler à une grève générale de vingt-quatre heures en octubre, sans en préciser la date, afin de permettre aux autres syndi-cats de s'y rallier. Outre la volonté à peine voilée de faire eavalier seul, cette décision reflète la logi-que de contestation globale dans laquelle FO s'est engagée. Pnur son leader, il ne s'agit pas de faire aboulir des revendications mais d'arganiser une «journée economie morte » paur accuper le terrain,

□ Des camions de viande bloqués par les domanes ou interceptés. -Cinq camions chargés de viande de bœuf importée unt été bloqués au centre de dédouanement du pont de l'Europe à Strasbnurg pour un contrôle des cargaisons. Les douaniers, conformément aux directives du ministère du budget, ont procédé à un pesage individuel des bêtes, afin de déterminer si le poids annoncé par les importateurs était exact. Le poids de la viande déclarée à la consommation sert en effet à l'assiette de la perception de la TVA, qui s'opère sous le contrôle des douanes. D'autre part, trois camions britanniques chargés de viande ovine ont été interceptés dans la Manche, dans la nuit du 20 au 21 septembre, par dea paysans du Centre départemental des jeunes agriculteurs et une partie de leur cargaison a été

#### BTR lance une OPA inamicale sur le groupe d'ingénierie Hawker Siddelev

déversée sur la chnussée.

Le conglamérat britannique BTR (British Tyre and Rubber) a lance, vendredi 20 septembre, une offre publique d'achat (OPA) de 1,5 milliard de livres (15 milliards de francs) sur le groupe d'ingénie-rie Hawker Siddeley (HSG). Celui-ci l'a immédiatement rejetée en la qualifiant de « non sollicitée » et «inadéquote». Ce raid est le troisième déclaré en une semaine à la Bourse de Londres après celui, amical, de Hanson sur le groupe de construction Beazer (351 mil-lions de livres) et l'OPA inamicale de Williams Holdings (700 mil-lions de livres) sur Racal Electro-

Selon Hawker Siddeley (HSG), l'offre de BTR ne tient aueun compte du programme de restruc-turation en cours. Le groupe, dont les activités vont de l'aéronautique à la construction de rails en passant par les batteries, « recommande fortement » à ses actionnaires de « ne prendre aucune position vis-à-vis de l'offre» et les prévient qu'ils font « le jeu de BTR en vendant leurs actions sur le marché».

nel » au gouvernement. En revanche, la CFDT la CFTC la CFE-CGC et la FEN entendent privilégier la négociatinn. Avant de laneer le moindre mot d'ordre, elles préfèrent rencontrer le premier ministre – mais aussi le CNPF, suggère la CFDT – pour lui soumettre d'éventuelles revendica-tions communes. Elles estiment aussi qu'une initiative précipitée pourrait faire échouer les discus-sinns salariales dans la fonetinn

#### « Petite opération coupe-feu »

M. Blondel, qui n'a pas craint de manier l'euphémisme en admettant qu'une inumée de grève lancée par sa seule confédération « n'aurail sa seule confédération « n'aurait pas obligatoirement un succès très important», a pris un risque. Malgré l'addition de mouvements sectoriels (les infirmières et les agents de la Sécurité sociale sont appelés par la CGT et FO à cesser le travail le 26 septembre, les infirmières manifesteront le même jour alors que les travailleurs sociaux, les gardiens de prison et les agents de la fanctinn publique territoriale préparent des actions) l'état des forces syndieales n'est guère rassurant. Les salariés et les demandeurs d'emplni seront-ils convaincus du d'empini seront-ils convaincus du bien-fondé de lancer une « grère contre le chomage » comme le pro-pose FO? M. Blondel risque aussi de se retrouver aux côtés de la scule CGT et de donner ainsi des arguments à ses détracteurs, à quelques mois de son congrès confédé-

La CFDT, la CFTC et la CFE-CGC – soupconnes, selnn le secré-laire général de FO, de se livrer à une « petite opération coupe-feu» – sont conscientes que les syndicats sont conscientes que les syndicats n'ant pas les moyens d'assurer le succès d'une grève générale, notam-ment dans le secteur privé. Dans l'éventualité – que personne n'écarte – où les négociations sala-riales échoueraient dans la fonction publique, les syndicats pourraient peut-être trouver à la fois un ter-rain d'entente et une porte de sorrain d'entente et une porte de sor-tie en mobilisant les fonctinnaires.

#### Ripostant au plan d'achat d'Altus Finance et de la MAAF

#### Des assureurs américains contrent l'offre française de reprise d'Executive Life

Plusieurs dizaines d'assureurs américains, réunis au sein de l'Organisation nationale de l'assurance vie et santé, ont annancé, le 19 septembre au soir, leur intention de se porter acquéreurs du graupe d'assuranees Executive Life. Ils ripostent ainsi au plan de rachat proposé début août par des investisseurs français pour sauver cette compagnie (le Monde du

Executive Life, en quasi-faillite en raison de ses engagements sur le marché des junk bonds (obligalions à haut rendement et risques élevés), avait élé placée le 11 avril 1991 sous tutelle du commissaire aux assurances de l'Etat de Californie.

Seion ses promoteurs, la proposition américaine garantit aux assurés d'Executive Life « de meilleures conditions que celles pro-mises dans l'offre du groupe d'in-vestisseurs français». Elle prend la forme d'un plan de sauvetage plutôt que d'une opération de rachat, à la différence de l'offre d'Altus Finance (filiale du Crédit lyonnais) et de la mutuelle d'assurances MAAF, qui prévoyait l'injection de 300 millions de dollars (environ 1,7 milliard de francs) dans le capital d'Executive Life et le rachat de l'essentiel de snn portefeuille de junk bonds pour un total de 2,7 milliards de

Non chiffrée, l'affre américaine se enneentre sur le remboursement aux assurés d'Executive Life. Elle prévoit de leur verser 100 % des bénéfices des assurances souscrites dans la limite de 100 000 dollars par contrat, et 85 % des bénéfices au-delà de 100 000 dollars snuscrits. Aux termes de ce plan, 95 % des fornienne se verraient intégralement remboursés.

|                                                   | Premie         | Premier semestre |        |  |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|--|
|                                                   | 1991           | 1990             | 1990   |  |
| Chiffre d'affaires net<br>(en millions de froncs) | 5.287          | 6.105            | 10.988 |  |
| Bénéfice net<br>(en millions de froncs)           | 404            | 1.539            | 527    |  |
| Bénéfice net par action<br>(en francs)            | 6 <i>7</i> ,11 | 243,34           | 84,80  |  |

Le chiffre d'affaires ou 30 juin 1991 est en recul de 13,4 % par rappart à fin juin 1990. Cette boisse s'explique essentiellement par la chute des cours de la loine intervenue en février 1991. Le bénéfice net est en recul de 73,7 % : hors éléments extraordinaires (plus-values sur la cession du secteur transport aérien) il est en améliaration par rapport à 1990.

La reprise abservée depuis le printemps sur le marché mondial de la laine, l'arrivée à son terme, fin 1991, du programme de restructuration engagé depuis 1989 dons les tissus d'habillement, lo bonne progression de l'audience de la télévision par satellite BSkyB, constituent des focteurs fovorobles. Ils permettent de confirmer les espoirs d'une nette omélioration des résultats en 1992.



126 000 LECTEURS du Monde exercent une PROFESSION LIBÉRALE. Le Monde est leur premier titre d'information.

(IPSOS 91)

# SOUSCRIVEZ AUX EMPRUNTS FRANCE TELECOM



1" EMPRUNT : 2 milliards de françs Prix d'emission : 99,27 % soit 4 963,50 F par obligation

DURÉE : 11 ANS • TAUX NOMINAL : 9 % • TAUX ACTUARIEL : 9,11 % erét payable le 7 octobre de chaque année et pour la premiere fois le 7 octobre 1992. nent au pair in fine le 7 octobre 2002. Date de jouissance et de reglement : le 7 octobre 1991.

2º EMPRUNT : 500 millions de francs en 2 tranches au choix du souscripteur, assimilable à l'emprunt 9,30 % juillet 2001. DURÉE: 9 ANS ET 275 JOURS • TAUX NOMINAL: 9,30 % • TAUX ACTUARIEL: 9,12 %

Amortissement au pair in fine le 8 juillet 2001.

TRANCHE A

Assimilable dès la cotation Prix de souscription : 103,37 % soit 5 168,50 F par obligation comprenant le prix d'émission de 101,058 % soit 5 052,90 F et le coupon couru de 2,312 % soit 115,60 F. Date de jouissance : 8 juillet 1991. Date de reglement : 7 octobre 1991.

Assimilable apres paiement du premier coupon. Prix d'emission 100 % soit 5 000 F par obligation. Le 1º coupon payable le 8 juillet 1992 sera de 284,70 F correspondant à un taux d'interêt de 5,694 % sur la penode, soit 7,578 %

# sogerap

35 000

**DÉCIDEURS** 

**FINANCIERS** 

lisent le Monde.

Le Monde

est

leur

premier quotidien

d'informations générales.

Le Monde

**PUBLICITÉ** 

FINANCIÈRE

Renseignements: 46-62-72-67

Le Monde

Comité de direction :

Anciens directeurs :

(IPSOS 91)

#### RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ

Le résultat net au 30 juin 1991 s'élève à 56,6 millions de francs contre 47,8 millions de francs au 30 juin 1990.

Les produits courants progressent de 13,7 % et atteignent 29,1 millions de francs contre 25,6 millions de francs au 30 juin 1990. Ils comprennent pour l'essentiel:

14,5 millions de francs de dividendes reçus des participations

(contre 13,1 millions de francs en 1990). - 3,2 millions de francs de revenus des titres de placement (contre 5,0 millions de francs au 30 Juin 1990).

- 11,4 millions de francs (contre 7,5 millions de francs) de produits financiers.

Les produits exceptionnels principalement représentés par des reprises de provisions totalisent 34,3 millions de francs contre 26,3 millions de francs au 30 juin 1990. Le Conseil d'Administration a nommé M. Jacques GRUNDMAN, Directeur Général. Il a en outre constaté que 174 471 actions nouvelles de 100 F de nominal avaient été émises en paiement du dividende 1990 en actions, portant le capital de 469 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de capital de 469 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de la capital de 469 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de la capital de 469 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de la capital de 469 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de la capital de 469 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de la capital de 469 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de la capital de 469 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de la capital de 469 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de la capital de 469 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de la capital de 469 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de la capital de 469 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de la capital de 469 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de la capital de 469 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de 460 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de 460 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de 460 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de 460 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de 460 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de 460 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de 460 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de 460 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de 460 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de 460 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de 460 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de 460 423 200 F à 486 870 300 F. A la suite de 460 423 200 F à 486 870 300 F à 486 870 300 F. A la suite de 460 423 200 F à 486 870 300 F à 486

nouvelle augmentation de capital celui-ci se trouve réparti de la

SNEA 52,60 % contre contre 13.74 % 13,25 % Parfinance Suez 8,83 % contre 9,18 % 25,63 % 25,32 %

La perspective de résultat pour l'exercice 1991 dépendra bien sûr de l'évolution des cours de bourse. Toutefois sur les bases du résultat au 30 juin et compte tenu d'un renforcement des revenus courants lié à l'encaissement de nouveaux dividendes, le résultat net de 1991 devrait être légèrement supérieur à celui de 1991.



#### **GROUPE DOCKS DE FRANCE**

#### **RÉSULTATS SEMESTRIELS** Courants après impôt : + 13,8 %

Le Couseil d'administration des Docks de France réuni le 19 septembre 1991 a arrêté les comptes du premier semestre 1991. Les chiffres consolidés essentiels sont les suivants :

| en M.F.                         | 1º semestre 90 | 1" semestre 91 | Variation |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Chiffire d'affairtes            | 12 097,6       | 13 782,1       | + 13.9 %  |
| Résultat courant<br>avant impôt | 138,5          | 139,9          | + 1.0 %   |
| Résultat contant                | 88,3           | 100,5          | + 13.8 %  |
| Résultat net                    | (1) 91,6       | 101,1          | + 10,3 %  |

mammouth - ATAC



CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES GÉRÉE PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

# **Emprunt Septembre 1991**

1,3 milliard de Francs soit 260 000 obligations de 5 000 F

Prix d'émission: 4988 F

Taux nominal: 9,20%

Taux de rendement actuariel brut : 9,23 %

1<sup>er</sup> coupon payable le 7 Octobre 1992 pour un montant de 460 F

Durée : 15 ans Amortissement en totalité le 7 Octobre 2006

Jouissance, règlement : 7 Octobre 1991

Souscription auprès des Banques de la Poste, des Caisses d'Epargne Ecureuil, des Sociétés de Bourse et des Comptables du Trésor. Une fiche d'information (visa C.O.B. № 91-351 du 17/09/1991) peut être obtenue sans frais auprès de la CNA, II, rue Saint-Dominique - B.P. 140-07 - 75326 PARIS Cedex 07 et des Etablissements chargés du placement. Clôture sans préavis.

> Souscrivez aux emprunts de la CNA pour l'extension du réseau français d'autoroutes.



# La volonté de réussir

Les Douze purent ainsi revenir en les consolidant aux formules de en les consolidant aux formules de compromis imaginées lors de leur précédente session informelle, en juin, à Luxembourg. La deuxième étape de l'UEM débu-tera, sauf décision contraire des Douze, le le janvier 1994. Durant cette deuxième étape de nature transitoire, le pouvoir monétaire restera attribué aux Etats memrestera attribue aux etats mem-bres. Aussi, contrairement à ce qui avait été envisagé par le conseil européen de Rome, en octobre 1990, la Banque centrale euro-péenne ne sera pas mise en place durant cette deuxième étape mais seulement an début de la troi-

Sur ce point, les Allemands, les Néerlandais et les Britanniques ont obtenu satisfaction. Il sera cepen-dant créé, en ce début de phase deux, un Institut monétaire européen (IME) chargé de préparer la « communautarisation » de la politique monétaire. Le passage à la troisième étape, « celle où la souveraineté nationale se transforme et où les parités deviennent fixes et parités de la politique monétaire. irrévocables », comme l'a qualifiée M. Kok, sera décidé par le conseil européen, c'est-à-dire par les Douze. Pourront y participer les pays membres dont les performances économiques répondront à des critères objectifs (concernant en particulier l'inflation et le déficit des finances publiques) mais, comme l'a dit M. Bérégovoy, e qui seront appréciés en tendance, c'est-à-dire de façon politique».

#### Une procédure communautaire

all va de soi que les critères de convergence ne devront pas s'appli-quer de manière mécanique et qu'il y aura de la place pour une appré-ciation politique», admettait des le début de la réunion M. Waigel.

Webserson he was be important in 125.

Half Billia

An cours des semaines passées, Allemands et Néerlandais, obsédés par la crainte de voir certains Etats membres s'embarquer à la légére dans l'entreprise, avaient ferraillé pour imposer le respect de conditions sévères « objectives et transparentes ». Ils ajoutaient qu'il reviendrait anx seuls membres jugés vertueux au regard de ces critères de fixer la date du passage à la troisième étape. Les Britanni-ques, soucieux de retarder le plus possible la perspective de cette troisième étape, appnyaient ee point de vue.

Les gouvernements de Bonn et de La Haye, sauvant ainsi la conférence intergouvernementale de l'Impasse, ont assoupli leurs positions à la fois sur les conditions à remplir et sur les modalités du passage à la troisième étape. Au plus tard le 31 janvier 1996 (rien n'interdit que ce soit plus tôt, a précisé M. Jacques Delors), la Commission européenne d'une la Commission curopéenne d'une part, l'IME d'autre part feront un rapport au conseil «Ecofin» (les ministres des finances des Douze) sur les résultats de la demième étape et les progrès de la convergence. Le dit conseil « Ecofin » évaluera alors les pays qui sont prêts à passer au stade de la mon-naie unique et crix qui ne le sont pas encore. Il fera rapport au conscil européen (les chefs d'Etat et de gouvernement), lequel fixera,

le cas échéant, la date du passage à la troisième étape. Selon les Anglais, celui-ci ne devrait être décidé que si buit pays membres au moins sont jugés capables de supporter le choc. Les autres délégations considèrent plutôt qu'une majorité des Douze (donc sept pays membres, ce qui devrait inclure normalement l'Ita-lie) devrait suffire. Personne ne sera forcé de finnchir le pas. C'est là une disposition conçue à l'inten-tion du Royaume Uni pour lai faciliter la signature du traité.

#### L'Institut monetaire européen

Elle signifie que le Parlement de Westminster sera invité non seule-ment à ratifier le traité en 1992 mais plus tand à se prononcer une nouvelle fois sur l'opportunité de participer à la troisième étape de l'UEM. En contrepartie, il est acquis que personne ne sera anto-risé à opposer un veto à la troi-sième étape. Les pays qui n'auront pas été jugés en mesure de partici-per d'entrée de jeu à la troisième étape pourront rejoindre le peloton dès lors qu'ils satisferont aux critères définis dans le traité. Selon M. Kok, «si l'élan est maintenu» vers davantage de convergence, il. n'y a aucune raison d'écarter l'idée d'une troisième étape démarrant

en 1997. Le contenn de la denxième étape, étape de transition, demeure à préciser et notamment la compo-sition et les missions exactes du nouvel institut monétaire euro-

changement l'actuel conseil des gouverneurs de cette Banque cen-trale », a souligné M. Delors. Le fait qu'une majorité des Etatat membres, dont la France et l'Ita-lie, se montrent vigilants à éviter ce danger d'une « fausse nouvelle institution » devrait permettre d'aboutir, espère-t-on à Bruxelles, à un statut satisfaisant. Parmi ses missions, outre une meilleure coor-dination des politiques monétaires,

M. Bérégovoy, appuyé par M. Delors, s'il a renoncé à sa formule, qui effarouchait, de « gouvernement économique européen», insiste pour qu'un pôle de décision économique soit mis en place au niveau communautaire pour faire pendant à la très puissante Banque centrale européenne dont il est acquis ou'elle sera indépendante acquis qu'elle sera indépendante des gouvernements. « Pour qu'il n'y ait pas de dérapage qui menace la stabilité monétaire, il convient que la politique économique soit rationnellement conduite», sou-

figurera le renforcement dn rôle de l'écu et la préparation de la mise

en place de la Banque centrale commune. L'IME disparaîtra dès que cette dernière sera installée.

ligne le ministre français. Les Allemands et les Nécriandais renâclaient, craignant que de telles interférences menacent la liberté de la Banque centrale. Là aussi, un rapprochement s'est pro-duit. Le conseil européen arrêtera

chaque année les principales orien-tations de la politique économique de la Communauté et le conseil «Ecofin» veillera à ce que les poli-tiques (bu dgétaire, fiseale, salariale, etc.) menées de façon auto-nome par chacun des gouvernements soient en phase avec ces directives.

Un point d'application particu-lier concerne la politique de change. « Les rapports entre les monnaies relèvent de la responsabilité politique. C'est vroi que la monnaie unique doit être au moins monnaie unique don être au moins aussi bonne que lo meilleure des monnaies ayant actuellemeni cours dans la Communauté. Mais c'est vrai aussi que nous ne devons pas perdre notre compétitivité. Avec les accords du Plaza et du Louvre, nous avons amorcé un début de tactes de la lacture de la lacture de accords du plaza et du Louvre, nous avons amorcé un début de tactes de la lacture de lacture de la lacture de lacture lacture de lacture d réorganisation du système interna-tional. C'est une tâche que le pou-voir politique doit continuer », a souligné M. Bérégovoy.

M. Waigel semble, là aussi, sou-cienx de tronver nne formule médiane puisqu'il se contente de demander que le conseil «Ecofin» fixe les lignes directrices de la politique de change « en coopéra-tion » avec la Banque centrale.

Les points politiques restant à trancher ne sont pas insignifiants. Il reste que, les principales options étant maintenant arrêtées, la tâche première de la conférence inter-gouvernementale consiste désormais à rédiger le traité, avant le conseil enropéen de Maëstrieht

**ÉTRANGER** 

Deuxième accord en Amérique latine

# Le Mexique et le Chili ont signé un traité «historique» de libre-échange

de notre correspondant

« Nous avons laissé de côté l'éternel discours sur l'intégration pour passer oux octes ». Le chef de l'Etat chilien, M. Patricio Aylwin, et son bomologue mexicain, M. Carlos Salinas de Gortari, affichaient une fierté légitime après avoir signé, dimanche 22 septem-bre à Santiago, un accord bilatéral de libre échange qualifié d'« histo-

C'est en effet la première fois que deux nations latino-américaines décident d'éliminer progres-sivement leurs barrières douaniéres. Le traité de Santiago succédant à celui d'Asuncion, qui a donné naissance en mars dernier au Mercosur - création d'une zone de marché commun entre l'Argen-tine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay d'ici à quatre ans, - l'an-née 1991 fera date dans le difficile processus d'intégration régionale.

Le Chili et le Mexique sont allés vite en hesogne. Après une PHILIPPE LEMAJTRE brouille de dix-sept ans (Mexico a rompu ses relations diplomatiques avee Santiago au lendemain du coup d'Etat militaire de 1973), il n'aura falln qu'une année de négo-ciations pour que les présidents soient en mesure de signer le traité commercial. Ce mariage est élèves de la classe latino-américaine: dans les deux pays, une d'une inflation modérée (moins de 20 %), à la suite de l'adoption de sévères mesures d'ajustement

#### Nation-charnière entre les deux Amériques

L'accord stipule que les tarifs douaniers seront abaissés à 10 % à partir du le janvier 1992 et seront progressivement éliminés d'ici à 1996 ou 1998, selon les produits considérés. Les échanges commerciaux entre les deux pays, qui n'at-teignent aujourd'hui que 160 mil-lions de dollars et sont nettement favorables au Mexique, pourraient quadrupler dans les prochaines

Tel est du moins le vœu formulé par MM. Aylwin et Salinas. Les

complémentaires : le Chili s'est spécialisé dans la commercialisation des produits primaires (miniers, agricoles, forestiers, halieutiques), alors que le Mexique a développé son infrastructure industrielle, en particulier grâce aux maquiladoras (usines de soustraitance tournées vers l'exporta-

L'accord de Santiago confirme le Mexique dans son rôle de nation-charnière entre les deux Amériques. En négociation pour la signature d'un traité de libreéchange avec les Etats-Unis et le Canada – deux pays qui ont déjà accepté la levée progressive de leurs harrières tarifaires d'ici à 1998. - il n'en néglige pas pour autant de jeter des ponts vers le Sud. Fort du traité signé avec le Chili, le gouvernement de M. Salinas de Gortari espère eonclure dans l'avenir autant d'accords hilatéraux avec les pays centraméricains, ainsi qu'avec la Colombie et

**GILLES BAUDIN** 

# NCR NotePad. Voici désormais la meilleure position pour se servir d'un portable.

L'arrivée du NCR 3125 NotePad® sur le marche des portables bouleverse radicalement les habitudes de travail hors du bureau. L'unlisateur mobile peut désormais quiner sa table et son clavier d'ordinateur. Le NCR NotePad s'emploie comme un hloc-notes, muni d'un écran en guise de papier et... d'un stylo i Plus de fils, ni de clavier, ni de souris.

Calé au creux du bras, c'est un outil indispensable pour tous les utilisateurs qui ne pouvaient se servir jusque-là des portables classiques, inadaptés à leurs besoins de mobilité, tels que les agents commerciaux, les couseillers financiers, les enquêteurs. les magasiniers, les experts

d'assurance, les architectes... Prenons, par exemple, un chef de clinique. Il peut, durant la visite, consulter un dossier d'un patient, le mettre à jour, afficher les résultats des diverses analyses, imprimer une

Résultat: une amélioration considérable de la productivité et un gain de temps indiscutable.

ordonnance...

Rien n'a été laissé au hasard. Tout a été pensé en terme de mobilité : son poids de 1,8 kg; son format réduit (24 cm x 30 cm et 2,5 cm d'épaisseur); son écran pleine page VGA réflectif; jusqu'à 8 Mo de mémoire vive; un disque dur ou de la mémoire flash; 4 heures d'autonomie et plus... Le tout

orchestré à 20 Mhz par le puissant microprocesseur i386SL® Sans ouhlier, une grande ouverture vers l'extérieur: modem/fax, imprimante, rélécommunications,...

Le NCR NotePad est le seul, à ce jour, à fonctionner sur les 3 systèmes d'exploitation standard de l'industrie : PenOS, PenPoint et MS-Windows for Pen Computing? Des systèmes qui permettent l'emploi du stylo, mais surtout d'apprendre et de reconnaître l'écriture de son utilisateur! De plus, le NCR NotePad peut instantanément authentifier sa signature. Un atout sécurité dissuasif.



Dernier-né des Systèmes NCR 3000, le NCR 3125 NotePad complète la stratégie de la Libre-Informatique\* qui assure le traitement de l'information de toute l'entreprise, d'un bout à l'autre de son organisation.

Afin de mieux connaître cet ordinateur mobile, NCR vous invite à suivre un séminaire sur le NCR 3125 NotePad.

Veuillez remplir le coupon-réponse ci-contre, indiquant le jour de votre choix et renvoyez-le à: NCR France, Dépt. Markening Direct, Françoise RAGOT, Tour Neptune Cedex 20,

#### SÉMINAIRES PARIS NCR 3125 NOTEPAD

Centre de démonstration NCR FRANCE - Tour Neptune 20, place de Seine - Paris-La Défense I 17/10/91 - 9 h 30/17 h 1 Journée VARS.

22/10/91 - 9 h 30/12 h

2 | Banques - Approche patrimoniale. aide à la vente: de nouvelles perspectives.

22/10/91 - 14 h 30/17 h 3 Assurances - Une efficacité accrue

des commerciaux et des experts. 23/10/91 - 9 h 30/12 h

4 Banques - Approche parrimoniale, aide à la vente : de nouvelles perspectives.

23/10/91 - 14 h 30/17 h 5 Le stylo informatique au service du mansport et de la logistique.

24/10/91 - 9 h 30/12 h - 14 h 30/17 h 6 Comment rendre votre force de

vente plus efficace et plus productive? 28/10/91 - 14 h 30/17 h 7 L'informatique mobile

dans la distribution. 29/10/91 - 9 h 30/12 h 8 L'informatique mobile au service de l'immobilier.

#### SÉMINAIRES RÉGIONAUX NCR 3125 NOTEPAD

12/11/91 - 16 h/18 h 9 NCR TOULOUSE - Futuropolis ZAC du Parc de la Plaine 8, ruc Maryse-Hilsz - 31502 Toulouse

13/11/91 - 16 h/18 h 10 NCR MARSEILLE Parc du Griffen 511, route de la Seds - 13127 Vitrolles 14/11/91 - 16 h/18 b II NCR LYON

Je souhaite participer au séminaire NCR 3125 NotePad

56, rue du 11-Novembre 1918

69160 Tassin-La-Demi-Lune

| 1 QU                  |  |
|-----------------------|--|
| □ matin □ après-midi. |  |
| Numero du séminaire   |  |
| Société               |  |
| Nom                   |  |
| Fonction              |  |
| Adresse               |  |
| 1                     |  |

péen. «Jé souhaite que ce soit une véritable institution, pas un simple cache-sexe pour perpétuer sans

92086 Paris-La Défense. Tél. 49032775. NCR La Libre-Informatique Pour maîtriser le changement.

avec ses créanciere publics du Club de Paris un rééchelonnement avantageux de sa dette (/e Monde du 19 septembre). Le peys bénéficie à nouveau de prêts des organisations internationales. Ce retour en grâce est l'eboutissement d'un an de politique de sévère austérité, imposée par le FMI au président, M. Alberto Fujimori.

LIMA

de notre correspondante

Après quatorze mois de difficiles négociations avec ses créanciers des institutions multilatérales de financement (Fonds monétaire ioternational, Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement), le Pérou a obtenu un traitement de faveur qu va lui permettre d'être réintégré au sein de la communauté financière internationale. Il en avait été banni il y a cinq ans, suite à la décision de l'ex-président Alan Garcia de ne consacrer que 10 % des exportations au remboursement de sa dette. La «réinsertion» était l'un des principrésident Alberto Fujimori.

Pour mériter cette « réinsertion ». les autorités péruviennes ont tout d'abord du adopter un programme d'ajustement structurel draconien, le 8 août 1990, imposé par les fonc-tionnaires du FMI et de la Banque mondiale, puis effectuer les correc-tions nécessaires pendant treize mois. Finalement, le 13 septembre dernier, le FMI a approuvé officiellement ce « programme de référence » valable jusqu'en décembre 1992.

Mais le Pérou peut désormais bénéficier d'une «accumulotion des arrières de sa dette e envers le FMI (850 millions de dollars, soit 6,6 milliards de francs). Ce système consiste à repousser le remboursement des arriérés jusqu'à la fin de l'année pro-chaine. Une solution de ce même type semble pouvoir être négociée prochainement avec la Banque mon-diale (930 millions de dollars). Le Pérou devient ainsi le second pays après la Zambie à profiter de cette

diale et BID), qui représentent un déboursement mensuel de 55 millions de dollars en 1991 et d'environ 90 millions de dollars en 1992, le Pérou va utiliser un crédit-relais de 1160 millions de dollars octroyé par un «groupe de soutien». Celui-ci est parrainé par les Etats-Uois et le Japon. qui apportent chacuo 400 millions de dollars, et ils sont secondés par l'Allemagne (135 millions), l'Espagne (55 millions), le Canada et le groupe aodin (40 millions chacun), l'Italie (30 millions chacun), l'Italie (30 millions), la Hullande (20 millions), la France (15 millions), la Suisse (10 millions), la Suède, la Norvège et la Belgique (5 millios chacun).

> Accepter toutes les conditions

Une deuxième opération triangu-laire a été négociée de façon parallèle pour que le Pérou puisse régler ses arriérés vis-à-vis de la Banque inter-américaine de développement : le Fonds latino-américain de réserve (FLAR) lui a concédé un crédit-relais de 400 millions de dollars. Le montant de l'aide destinée à épauler la réforme du commerce extérieur o'a pas de précédent puisqu'il s'agit de 425 millions de dollars qui seront débourses avant la fin de l'année. Un crédit de I milliard de dollars sera alloué avant décembre 1992 si le Pérou poursuit les réformes structurelles destinées à libéraliser ses importations.

Fort du feu vert du FMI, le minis-tre de l'économie, M. Carlos Bolona, s'est présenté, le 16 septembre, devant le Club de Paris (organisme qui regroupe les créanciers publics) pour refinancer des arriéres pour environ 5 milliards de dollars (1400 millions de dollars sont dus aux Etats-Unis, 1270 à la France). M. Jean-Claude Trichet, directeur du Trésor français et président du Club de Paris, avait promis à M. Bolona qu'il ferait montre de flexibilité, étant donné la situation critique du pays et les efforts courageux entrepris par

Théoriquement, le Pérou ne pou-

posent d'un revenu per capita infé-rieur à 600 dollars, alors que celui du Pérou a été évalué à 1 100 dollars), et il ne pouvait pas non plus demander le «pardon» d'une partie de sa dette, comme l'ont fait la Pologne et l'Egypte, le Japon s'opposant à ce type de règlement.

Après vingt heures de négociations, les membres du Club de Paris ont adopté une formule exceptionnelle, qui représente à court terme un allè-gement significatif du poids de la dette : le Pérou ne remboursera que 4% des arriérés, soit 300 millions de dollars, jusqu'à décembre 1992. En 1993, le réécbelnnement des impayés fera l'objet d'une nouvelle réunion avec les créanciers.

«En une dizaine de jours, nous sommes parvenus à réunir les quatre éléments-clés de la réinsertion, résume le mioistre de l'économie. Tout d'abord, la formation du groupe de soutien, puis l'opprobation du programme de référence par le Fonds monétaire international, l'accord avec le Club de Paris et, enfin, le prêt de la BID.» Mais cette réinsertion ne s'est pas faite sans sacrifices. Le Pérou a dû accepter toutes les conditioos posées par ses créanciers, à savoir : le programme d'ajustement du FMI, les réformes structurelles imposées par la Banque mondiale et la BID et la politique de hitte anti-drogue dessinée par les Etats-Unis. Ces mesures ont entraîné un relatif contrôle de l'inflation (la moyenne mensuelle est tombée de 40 % à 10 %) et une forte diminution du déficit budgétaire, mais au prix d'une profonde récession, dont le corollaire est la diminution de la capacité de

Maleré la bonne volonté montrée par le présideot Alberto Fujimori, malgré l'extrême sacrifice de sa popu-lation, le Pérou reste un débiteur dont l'avenir est lourdement bypothéqué par une dette de 22 miliards de dollars. Traqué par ses créanciers, le pays l'est aussi par les terroristes du Sentier lumineux qui, en onze ans, ont provoqué des dégâts matériels pour un montant égal à la dette exté-

**NICOLE BONNET** 

#### TRANSPORTS

Ferries contre Eurotunnel

# La bataille de la Manche a

metures de lignes, les compagnies de ferries aesurant le liaison transManche connaissent de sérieuses difficultés. qu'aggrave la perspective de l'ouverture d'Eurotunnel. en juln 1993. Leur survie à terme passe sans doute par l'abendon d'une concurrence suicidaire et par la mise en commun d'une partie de leurs infrastructures

LONDRES

de notre correspondant

Cette guerre-là a déjà fait des victimes avant même la début daa hnstilités... La déciaion, annoncée le 18 septembre, de la compagnie Sealink Stena Line de procédar à 1 569 licenciaments au cours des prochains moia laisse présager un conflit d'envargura, una guerre daa tarifs qui se jouare sur les quel-que 50 kilomètres qui séparent l'Angleterre de la France. Dans vingt et un mois, la 15 juin 1993, Eurotunnal commancera l'exploitation du tunnel sous la Manche, entrant directement en compétition avec les principales compagnies de ferries qui assu-rent aujourd'hui le transport de plus de 18 milliona de passagars par an. Ca marché, qui représente quelqua 600 millions de livres (6,2 milliards de francs) par an, croît chaque annéa d'environ 5 %, et il est probable qua la mise en service du tunnel va entraîner momantanément un phénomène de curiosité at donc une augmentation du trafic.

A terme cependant, le marché se stabilisera, et il devra être partagé. Les promoteurs d'Eurotunnal aont convaincus qu'ils pourront récupérar 70 % de ensemble du trafic (passagers, véhicules et fret); les compagnies existantes, de leur côté, espèrent limiter la part du nou-vel arrivant à 30 %. Quel que soit la chiffre réel - et on ne la saura vraiment qu'après la misa en exploitation,. - le choc financiar sera rude pour les compa-gnies de ferries. Elles devront néceaeairement réduire leurs coûts d'exploitation et s'entendre pour tenter de faire front devant la concurrence du tunnel. Faute da quol l'une d'entre elles risque fort de disparaître sous le poids des déficits.

Sealink et P & O European Ferries (cette dernière contrôlait 51 % du trafic passagers trans-Manche en 1990) sont les deux céants » de la Baison France-Anglatarra, d'autras compagnies, comme RMT et Hover-speed, se partageant une part minoritaire du marché.

> Sacrifices budgétaires

Les économies budgétairas qui viannant d'être annoncéas par Sealink vont notamment se traduire par la fermeture de le ligna Folkestone-Boulogne avant la fin de l'année (celle-ci était en servica dapula 1842), ca qui devrait entraîner le licenciement de 568 parsonnes. La compagnie, qui emploie actuellamant près de six mille personnes au Royaume-Uni, supprimera égale-ment un millier d'autres emplois, notamment sur ses lignes avec l'Irlande. Oans l'avanir, il est probabla qua Saalink davra consantir d'eutree sacrifices budgétaires, sans compter le gel des investissements.

P & O, de son côté, a déjà annoncé la fermeture de sa liaison Douvres-Zeebrugge à partir du 31 décembre, et devra se résoudre à de nouvallas aup-pressions de postes. Mais P & O est dans une situation financière bien moins inquiétante que celle de sa rivale. Anciennement compagnie nationale englaise,

Saalink a été privatisée en 1984, et rachetée 259 millions da livras, an 1989, par le groupe suédois Stena. Or, cette année, celui-ci doit faire face à des pertes de 28,2 millions de livres imputables au déficit commercial de Sealink.

Dane catta betaille à armee inégales, les deux compagnies ne peuvent espérer assurer leur survie qu'à condition de cesser une coûteuse compétition et de mettre en commun leurs énergies, c'est-à-dire une partie de leurs infrastructures. Telle est l'idée qui prévaut actuellement. Une joint-venture pourrait être créée dans l'avenir, qui permettrait l'exploitation en commun de la tigne Douvres-Catais. Ailleurs, sur d'autres routes, la concurrence serait préservée. Par une harmonisation des horaires, un départ toutes les demi-heures pourrait être assuré, ce qui permettrait d'être plus compétitif par rapport au tunnel. Calui-ci. avac ses deux voias ferrées, conservera l'eventage de la

O'ores et déjà, les deux compagniee ont fait de gros efforts pour moderniser leur flotte de ferries; rendant ceux-cl plus confortables et plus attrayants shoutiques hors taxes approviaionnéas, par axempla). Mais, outre qu'une talle eclution de joint-venture, suppose une autorisation de la Commission européanne à Bruxellea, qui n'est pas acquise d'avance, cela ne suffira peut-être pas pour résister à l'offansive commerciale d'Eurotunnel. Les seuls gagnants de cette nouvelle bataille de la Manche seront les pessagers : quel que soit le moven de transport choist, ils profiterant largement de la guerra des tarifs qui a annonce.

LAURENT ZECCHINI

Utiliser un copieur Océ? Un jeu d'enfant!



Chez Océ, nous peneone que le simplicité est la mellieure facon d'obtenir la qualité et la flabilité. Basés sur la technologie Copy Press, tous nos copleurs moyen et haut volume transfèrent directement l'imege sur le papier et non l'inverse. Au lieu d'être projetée électrostatiquement, l'image est fixée par pression eur le pepier. Le procédé exclusif Océ présente un double avantage: le trajet papier très court élimine pratiquement tout neque de bourrage et vous obtenez en permanence une plus haute quelité de copie.

Avec le même volonté de simplicité, noue evone conçu des copieurs faciles à utiliser. Sur leur tableau de bord, dee meesegee cleirs voue guident dans le réalisation de voe treveux. Et vous n'eurez ni à vous pencher, ni è tendre le braa pour plecer voa origineux ou sortir vos copies. L'énorme capacité de nos magesine pepler voue donnera rarement l'occasion de jee remplir. Voue n'eurez pes à recharger le toner. Notre service eprès-vente e'en charge, lore de ses vieites préventives.

Bien eûr, vous pourriez faire tout cela vous-mêmet Maia nous penaons que les copieurs Océ sont là pour simplifier le vie. Pas pour le compliquer. Océ=Q.



Copier et imprimer avec une simple touche de génie. Océ-France S.A., 32 avenue du Pavé Neuf, 93160 NOISY-LE-GRAND, tél.:(1) 45.92.50.00

# Les paysans incompris

Malgré leurs manifestations, leur productivité et leur poids politique, les agriculteurs n'ont pas réussi à susciter une politique d'aménagement de l'espace rural



Disparités du revenu agricole par département RBE/exploitation - moyenne des années 1988/1989/1990

dioiers et gardieus du territoire? Comme toutes les catégories minoritaires, les agricultours so demandent si leur rôle est encore conou des Français qui s'agglutioent en masses de blus en plus insatisfaites dans les métropoles enflévrées, et si la fonction qui consiste à produire du lait, du colza ou des brebis est encore un vrai métier.

Ce ne sont pourtant pas les asso-ciations, syodicats, lobbies agricoles en tous genres qui manquent pour tenir les hommes politiques et l'opinion en éveil. Pas non plus les actions spectaculaires vigou-reuses (abattoirs occupés, camions frigorifiques interceptés la ouit, jets de purin, grossièretés verbales on charmeuses (produits do terroir aimablement offerts, accucil des gamins des banlieues à la ferme, transformation miraculeuse des Champs-Elysées en Beauce fertile).

Habilement parfois, le moode-paysan cherche par la pédagogie à mieux seosibiliser les représentants de l'Etat, leurs interlocuteurs natureis sur le terrain. C'est ainsi qu'en parisienne du 29 septembre, les jeuces agriculteurs du Bas-Rhin

ont invité les sous-préfets de Sélestat, de Saverne et de Hagueneao à passer quelques heures dans leurs fermes, a pour voir quel est le tra-

Il reste que les éleveurs, les cultivateurs ou les viticulteurs ressentent plus que de l'amertume contre un Etat suspecté d'immobilisme et one Europe d'ultra-libéralisme. Ils sont tout bunnement déboussolés, car la France urbaine ne les reconnaît plus et ne les compreod

Il est vrai qu'à travers les discours officiels ou dans le vocabulaire économique en vogue, qui sacrifient volontiers à la finance, à la compétitivité, aux dividendes, aux performances, on va presque jusqu'à oublier les réalités permanentes qui font partie de la tradition française, celle des herbages, des domaioes, des haies et des pâtures, des laboureurs et des cultivateurs, des notaires et des vétérinaires de campagne, des sillons et des épis. Balzac s'empresse de le ooter dans les premières pages de ses Paysans : « Oh! Voilà la vraie littérature, il n'y o jornais une faute de style dans une prairie.»

#### Un reflux inachevé

Nostalgie ringarde? Peut-être. Et pourtant, les livres « terriens », les émissions télévisées comme « l'Arrière-Pays » (« Océaniques » sur FR 3), les croisades pour les pay-sages - écologie aidant - font florès. Qui n'a pas, durant l'été, par-ticipé avec émotion et plaisir à une fête des moissons, poussé la porte d'une étable ou conversé evec un berger? Depuis quand uo tracteur rutilant serait-il moins superbe qu'uo portefcuille bien garni de SICAV ou uo gratte-ciel miroir à

Pourtant, même si la compositioo du Sénat ou des conseils généraux peut encore induire en erreur, la paysannerie dimioue: 65 % de la population active en 1850, 10 % il y a quinze ans, moins de 6 % aujourd'hui... et 3 % aux Etats-Unis. La productivité du secteur a fait un hood considérable puis-qu'uo agricultenr qui oourrissait dix personnes en 1960 en oourrit trente aujourd'hui. Mais plus d'un million d'emplois ont été perdus en vingt ans et l'on évaloc à quel-que soixante mille le nombre d'exploitants en difficulté, à cause notemment d'un endettement excessif, coojugué à une diminution d'uo quart do reveno moyen depuis vingt ans (1). Toutefois, en dépit d'un reflux dont on peut penser qu'il n'est pas terminé, l'agriculture française reste, de loin, la plus importante de l'Eu-

rope des Douze... ce qui la rend cootraintes des décisioos communautaires. Elle fournit, par exem-ple, 34 % des céréales à la CEE, vin. Uoe performance et une ioterdépendance qu'on illustrera par deux chiffres : les exportations françaises de céréales rapportent milliards de francs, dont milliards émaneot d'acheteurs allemands, britanniques ou ibé-

On comprend, dans ces conditions, la levée de boucliers qu'oot provoquée dans les milieux professionnels les propositions de réforme de la politique agricole commuoe - axées essentiellement sur la baisse des prix garantis et une dérégulation progressive des marchés - et l'empressement mis par Louis Mermaz, mioistre de l'agriculture et de la forêt, et fin politique, à dénoncer « l'excessive brutalité » des orientations défendues par le commissaire européen Mac Sharry.

Mais l' «eurocratie » bruxelloise et la moodielisation des échanges oc sont pas senles responsables des maux de l'agricultore, qui a toujours eru pouvoir compter sur une sorte de droit historique à la préférence et à la solidarité nationale à travers une kyrielle d'aides hudgétaires aux producteurs de montagne ici, aux vaches allaitantes là, aux victimes du gel ou de la sécheresse ailleurs. La surproduction enropéenne, les importations mas-sives de viande des pays de l'Est ou d'aliments pour le bétail du Brésil ou de Thallande, les modifications des babitudes alimentaires des coosommatcurs y sont aussi pour beaucoup.

#### Des musées ethnologiques

Heureusemeot, si, dans le secteur du lait ou de la viande, la situation apparait franchement catastrophique, d'autres productours ne s'en tirent pas si mal, grâce à des prix soutenus. C'est le cas des éleveurs de porcs ou de volailles – et la Bretagne s'en réjouit – ou de la plupart des viti-culteurs. Beaucoup de régions abri-tent d'eilleurs des entreprises, du secteur privé ou coopératif, qui ont accompli dans maints domaines des progrès considéra-bles; qu'il s'agisse de la technique, de la gestion, de la recherche ou de l'exponatioo. Crise des productions et des revenus, crise régionale aussi. Quelque deux cents cantons, seloo les critères retenus.

La prochain « Monde affaires » daté vendredi 27 septembre présentera une série de reportages sur la filière agroalimentaire.



allant des Pyrénées au Morvan, au Massif Central, à la Champagne, aux Ardennes, aux Cévennes, à la Bretagne intérieure et englobant la presque totalité de la Corse, relèvent quasiment d'uoe situation de perditioo economique et demographique. Depuis plus de vingt ans, les gouvernements successifs ont bien tenté d'enrayer la spirale du déclin, mais en vain.

C'est là un grand échec de la politique d'aménagement du terri-toire, car 00 a laissé l'espace devenir un sous-produit du développement économique, alors même que, parallélement, le processus de concentration urbaine désordonoée provoquait les surcoûts, les crispations et les violences que l'on déplore aujourd'hui dans nos grandes villes. Agglomérations qui crequent, titubent et explosent d'un côté, campagnes asphyxices et menacées de devenir des musées ethnologiques dérisoires de l'autre.

e 80 % de la populotion est concentrée sur 20 % du territoire: on marche sur lo tête!», a lancé récemment, lors d'un congrès à Strasbourg, Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etet aux collectivités locales el maire d'Orléaos. Un grand hebdomadaire ne craint pas, pour sa part, de titrer en man-cbette: «Faut-il fuir Paris? La province est formidahlc...»

Parce qu'il y avait eu, il y a plu-sieurs mois, le discours de Bron pour mettre en selle la politique des banlieues, il y a eu en écho, la semaine dernière, le discours de Chinoo, dans lequel le président

de la République o assuré la France que ses petites villes et ses campagnes auraient droit aussi à une légitime solidarité. Accepplus expresses réserves qu'impo-sent tant d'années peodant lesou les instructions officielles.

Pour être concret, on formuler moins, les professions agricoles, l'Etat et les responsables européens apportent sans tarder des éclaircissements:

étant si différent d'une zone à l'au-lre (le vignoble champenois n'est pas touché comme les monts du Cantal), faut-il décentraliser davantage, au niveau des régions, les analyses, les moyens financiers et les solutions politiques?

- les besoins alimentaires de l'Afrique ou de l'URSS apparaissent d'une telle ampleur que les agriculteurs du premier pays pay-san de le CEE doivent, à l'évidence, être associés à la définition des programmes d'aides;

- si l'Etat peut dégager, comme l'a montre Edith Cresson, quelque 10 milliards de francs pour les PME en ellégements fiscaux, les exploitations agricoles n'ont-elles pas aussi quelque raison pour demander à l'État un soutien dynamique?

FRANÇOIS GROSRICHARD

(1) La Crise agricole, par Jean-Yves Dupré et Stephane Yrles, La Documenta-tion française, 1991, 154 p., 75 F.



moyen nettement inférieur à celui des autres non-salariés, puisque, selon le rapport annuel du CERC (Centre d'études des revenus et des coûts), quand un notaire dispose de 600 000 F à 650 000 F par an et un bouchercharcutier de 200 000 à 250 000 F, le paysan, lui, doit se contenter de 50 000 F à

On s conataté toutefoia en 1989 et 1990 une sensible revalorisation du revenu hrut les écarts selon les régions sont considérables, puisque, pour un indice moyen national de 100, le revenu bas-normand stagne à 69, celui da Midi-Pyrénées à 71, celui du Limousin à... 41, alors qu'il dépasse 240 an Picardie et 150 en lie-de France.

Il reste qua la valeur ajoutéa brute de l'agriculture représente depuis 1997 un peu moins da 4 % du produit Intérieur brut marchand. Si l'on considère l'ensemble du secteur agroalimentaire, elle ne constituait en 1999 qua 6,9 % du PIB au lieu de 11,4 % en 1970.

Enfin, au niveau européen, on remarquera que, si la secteur agricole de la CEE ne représente que 8 % de la population active des Douze, les dépenses agricoles atteignent plus des deux tiers de l'ensemble des dépansas communautaires. Mais, contrairement à una idée répandue, c'ast l'axploitant néerlandais, suivi du paysan dancia, qui touche le plua de suhventions da Bruxalles, le français, l'allemand et la belge étant nettement moins« gour-

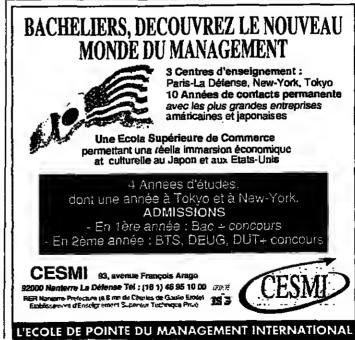

te? Un jeu de

17.00

عكمينية سي

1. 4. April

....

4140.0

\*\*\*\*\*

-

- m

A transfere.

-c.

مهج الله 💎 🖖

· · · · · ·

-----

# Limousin : les éleveurs mal récompensés

Deux races reines pour la viande de qualité, un concert d'éloges, mais des cours en chute, des comptes en rouge... et l'Est

PRÈS un été étonnamment calme, dù plutôt à la conviction que « quoi qu'on fasse, on est foutu», l'agitation a repris chez les éleveurs du centre de la France, visant cette fois élus et responsables politiques dans une zone qui, fait notable, voie souvent a gauche et englobe quelques-uns des bastions les plus surs de la majorité présidentielle. Sans préjudice des actions plus traditionnelles (sièges de préfectures, contrôles du trafic routier, destructions de cargaisons]. L'abattoir de Guéret (Creuse) a ainsi été réduit plusieurs jours à l'inactivité parce qu'on y traite, accusent les éleveurs limousins, jusqu'à 30 % d'animaux d'importation hors Communauté européenne.

L'approche de la manifestation du 29 septembre fait remonter la tension dans la vaste zone d'élevage bovin qui, sur une quinzaine de départements, de la Bourgogne au Limousin et au Poitou-Charentes, couvre tout le Centre-Ouest et est perçue à Bruxelles comme une sorte de no man's land entre les régions productivistes de l'Europe du Nord et les paysanneries traditionnelles de l'Europe du Sud. Une zone de plus en plus saignée par l'exode rural.

Dans le jargon professionnel, elle constitue a le bassin allaitant » consacré à deux races bovines reines : la charolaise en Bourgogne, Morvan, Bourbonnais ; la limousine, dans la province du même nom, le Berry, le Périgord vert et les marches du Poitou-Charentes. Deux races dites allaitantes parce qu'elles ne produisent pas de lait pour la consommation humaine mais seulement pour nourrir leurs veaux. Ces races exclusivement élevées pour la viande sont minoritaires en France : face à l'immense troupeau laitier frison-holstein (4,2 millions de vaches), normand (1,6 million) et montbéliard (1 million), la charolaise ne compte que 1,3 million de vaches mères et la limousine

Tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à la politique agricole commune devraient, en principe, assurer un bel avenir à cet élevage allaitant. L'beure n'est plus à l'élevage intensif mais, au contraire, à l'extensif. L'évolution qui se dessine en faveur d'activités plus liées à l'occupation de l'espace, avec de moindres coûts de production, plaide en faveur d'un retour à l'élevage de plein air traditionnel. L'évolution du goût des consommateurs vers la qualité, également.

#### Une exaspérante unanimité

Après les violences de l'été 1990 dans tout le centre de la France et ailleurs, avait été créée une commission d'enquête parlementaire. Président: Gaston Rimareix. député de la Creuse; rapporteur; Martin Malvy, député du Lot; tous deux socialistes et élus de ce bassin allaitant. Le rapport remis le 5 avril dernier au président de l'Assemblée nationale enregistre des avis presque unanimes.

Qu'on en juge, Cet élevage à viande « peut servir à la reconversion de surfaces aungroyont utilisées nour

lo production lattière ou d'autres; dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire et de main-tien d'un espace cultivé, nous devons rechercher des types d'engraissement selon des modes plus traditionnels, davantage liés au sol », note Pierre Cormoreche, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, « La France a les meilleures races du monde; on vient de partout y chercher les meilleurs géniteurs », ajoute Marcel Bruel, président de l'Interprofession bétail-viandes. « Les engraisseurs italiens considèrent les races françaises, notamment la limousine, comme les meilleures pour la rentabilité de leurs ateliers de taurillons et regrettent les frequentes ruptures d'approvisionnement qui les obligent à se reporter sur d'autres roces, notomment lo simmenthal allemande », note la commission elle-même.

Bref, « il faut prendre des mesures qui permettraient l'occupation du territoire et une production de quolité susceptible d'ètre exportée », affirme Robert Bories, président de la Fédération nationale des commerçants en bestiaux. Et le ministre de l'agriculture, Louis Mermaz, lui fait écho: « Il faut favoriser le retour à des productions bovines herbogères. Ces productions étaient relativement en décin depuis dix ans pour des raisons de coûts de production. C'est, en effet, une viande plus coûteuse que la production industrielle», mais, « nous pensons qu'il s'agit d'une bonne orientation qu'il faut encourager».

Une unanimité aussi louangeuse et aussi parfaite a, sur le terrain, un effet inattendu; il rend les éleveurs littéralement furieux. Car ce qu'ils continuent à vivre, c'est l'inverse : un marché qui se déglingue, des cours en chute constante, le rouge à peu près général dans les comptes en banque. Et l'impression de marcher inéluctablement vers une mort non seulement annoncée mais pro-

Comme le rappelle Gny Mazière, éleveur de bovins limousins au Chatenet-en-Dognon (Haute-Vienne), « le kilo-carcasse de taurillon était o 27 francs en 1988; il est aujourd'hui à 23 francs: le veau maigre est descendu de 21 à 18 francs » « Le revenu des producteurs de viande a baissé de quelque 10 % en un an, ajoute Christian Decerle, éleveur de charolais à La Guicbe (Saône-et-Loire), responsable pour les bovins au Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) et administrateur à la Fédération nationale bovine (FNB). Dans le même temps, le consommateur continue à voir grimper régulièrement les prix en oval, »

#### Des trafics incontrôlés

Aussi la création de la commission d'enquête parlementaire Rimareix-Malvy a-t-elle été considérée non pas comme la preuve d'une réelle préoccupation du gouvernement, mais comme une victoire arrachée par les actions dures et les violences de l'été 1990. « Nos dirigeants syndicaux nous disent qu'il faut se montrer responsables et se gagner la compréhension des autres catégories sociales. Mais les autres catégories sociales se foutent pas mal de nos problèmes; elles oni assez à faire avec les leurs. Et ce n'est pas leur compréhension qui nous empêchera de crever, » résume un éleveur de la Charente limousine qui a participé, voilà un an, à des traques et à des destructions nocturnes de viandes importées et qui brûle de recommencer.

Pourtant, souligne Christian Decerie, « le ropport de la commission parlementaire (qui regroupait tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale, du RPR au PCF) nous donne entière satisfaction. Il nous suit sur toute la ligne dans nos analyses et nos revendications; il met noir sur blanc l'évidence que le trofic de viande est véritablement incontrôlé, que l'emploi des anabolisants l'est tout autant, que les distorsions de concurrence sont énormes. Il

n'est plus possible de dire, depuis que ce rapport o été déposé, aux orçanisations professionnelles et syndicules qu'elles font de la démagogie ». L'amertume, c'est que ce rapport, à bien des égards explosif, six mois après qu'il a été publié au Journal officiel semble déjà oublié.

La baisse chronique des cours de la viande apparaît aux éleveurs du bassin allaitant comme un tunnel sans fin. Il y ent d'abord les quotas laîtiers, qui ont incité les producteurs bretons, normands, vendéens et charentais (les deux tiers de la production nationale) à liquider massivement leur cheptel spécialisé, à engorger les frigos et à dégrader les cours. Concurrence déloyale : une vache laitière dite «de reforme» a largement, si l'on peut dire, fait son beurre lorsqu'elle finit à l'abattoir; sa viande n'est plus qu'un sous-produit, considéré comme tet, dont les races à viande ne peuvent supporter la concurrence.

A peine le marché donnait-il des signes de stabilisation qu'est arrivée l'ouverture à l'Europe de l'Est. Ce fut pour les éleveurs plus qu'une ouverture : on véritable raz de marée. Claude Dauphin, éleveur de bovins limousins à Azerables (Creuse) et président de la plus puissante coopérative limousine, la CELMAR (Coopérative des éleveurs du Limousin et de la Marche, mille cinq cents adhérents, 280 millions de francs de chiffre d'affaires) s'est rendu dans l'ex-RDA.

rendu dans l'ex-RDA.

Il en est revenu atterré: «Là-bas, c'est une braderie permanente et incontrôlée. J'y al vu le bavin partir à 8 francs le kilo-carcasse, le tiers de ce qui serait en France le minimum acceptable. Et derrière l'ancienne Allemagne de l'Est, il y a la Pologne, la Tchècoslovaquie, la Hongrie et même l'URSS, qui font lo même chose. Il n'y a aucune logique éccnomique dans tout cela: les pays de l'Est étaient globalement autosuffisants, et cette débandade m'a semble beaucoup plus Idéologique qu'économique: on liquide et on ferme. Ce trafic d'animaux vers l'Ouest, pour se procurer vite des devises, est une décapitalisation à outrance, qui est en train de crèer un vide alarmant.»

Mais le résultat est là : « La désorganisation de l'Europe de l'Est va accélèrer celle de l'agriculture de l'Ouest.» Outre qu'il a le sentiment de travailler dans l'excellence et de ne pas coûter grand-chose aux finances de la CEE, le bassin allaitant charolais et limousin se bat le dos au mur. « lei nous n'avons pas le choix, nous sommes condamnés à vivre avec nos bêtes », répetent unanimement les éleveurs aux abois. De plus, précise l'un d'eux, « on nous dit que nous avons raison, que c'est chez nous que sont les solutions à la crise de la surproduction européenne; et, dans le même temps, on nous étrangle. C'est le talent puni. Comment voulez-vous que nous ne devenions pas enragés? »

de Limoges GEORGES CHATAIN

# A L C A T E L A L S T H O M

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Réuni sous la présidence de M. Pierre SUARD le 19 septembre 1991, le Conseil d'administration d'Alcatel Alsthom a examiné le rapport sur l'activité et les résultats du premier semestre, qui a été attesté par les Commissaires aux comptes.

# Résultat net consolidé du premier semestre 1991: 3,5 milliards de francs, en progression de 24 %

Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 74.770 millions de francs, en augmentation de 9% à structures réclies par rapport au premier somestre 1990 et de 6% à structures comparables.

Le résultat opérationnel d'un montant de 6.550 millions de francs a progressé de 26% grâce à une nouvelle amélioration des taux de marge des grandes filiales Industrielles, en particulier Alcatel. Le résultat net consolidé du Groupe s'est élevé à 3.466 millions de francs dont 2.599 millions de francs pour la part du Groupe. Ces montants, qui augmentent respectivement de 24% et de 32% par rapport au premier semestre 1990, Incluent un résultat non courant de 630 millions de francs provenant pour l'essentiel de la cession au groupe Fiat d'actions Alcatel Alsthom en application de l'accord relatif à Telettra et à l'échange de titres des sociétés mères.

Compte tenu d'un nombre d'actions en circulation de 113 millions au 30 juin 1991 contre 97,9 millions un an auparavant, le bénéfice par action s'établit à 23,00 francs au premier semestre 1991 nu lieu de 20,20 francs au premier semestre 1990. Hors éléments non conrants, le bénéfice par action ressort à 17,40 francs au lieu de 15,30 francs au premier semestre 1990.

Pour l'ensemble de l'exercice 1991, les tendances constatées à fin juin laissent prévoir une croissance du montant des ventes voisine de celle observée au premier semestre. Sauf événement conjoncturel non prévu, la progression du résultat net courant annuel devrait être plus modérée que celle du premier semestre, mais serait sensiblement plus rapide que celle des ventes, tandis que le résultat non courant resterait voisin de celui enregistré au premier semestre.

Le Conseil d'administration a constaté avec satisfaction l'accueil réservé par les actionnaires à la proposition qui leur avait été faite de percevoir le dividende de l'exercice 1990 en actions: 1,7 million d'actions ont ainsi été crôces, représentant un réinvestissement de 912 millions de francs soit 67% du dividende global mis en paiement.

A la suite de la création de ces actions et de celles provenant de conversions d'obligations et de levées d'options de souscription offertes à des salariés, le nombre d'actions composent le capital social d'Alcatel Alathom se trouve majoré de 2.044.201 actions. Il en découle une augmentation de capital de 82 millions de francs.

Le capital social d'Alcatel Alsthom est ainsi porté à la date du 31 août 1991 de 4.731 millions de francs (montant à l'issue des fusions avec tiénérale Occidentale, Trocadéro Participations, Saft

| Comptes de résultat consolidés                         |                     |                                  |                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| (en millions de francs)                                | 7" semestre<br>1991 | 1 <sup>er</sup> semestre<br>1990 | Exercice<br>1990 |  |  |  |  |
| Chiffre d'affaires net hors taxes                      | 74.770              | 68.550                           | 144.053          |  |  |  |  |
| Résultat opérationnel                                  | 6.550               | 5.184                            | 12.550           |  |  |  |  |
| Résultat couront des sociétés<br>intégrées avant impôt | 4.059               | 3.493                            | 8.787            |  |  |  |  |
| Résultat net courant                                   | 2.836               | 2.219                            | 6.233            |  |  |  |  |
| Résultat net de l'ensemble                             | 3.466               | 2.797                            | 7.230            |  |  |  |  |
| Résultat net part du Groupe                            | 2.599               | 1.975                            | 5.136            |  |  |  |  |



et Locatel) à 4.813 millions de francs. Il est composé de 120.3 millions d'actions ayant toutes jouissance du 1" janvier 1991.

Par ailleurs, conformément à l'autorisation qui lui avait été accordée par l'Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1990, le Conseil a décidé d'offrir à certaina cadres dirigeants du Groupe des options de aouscriton d'actions d'Alcatel Alsthom et de procéder à une nouvelle augmentation de capital en faveur de l'onsemble des salariés

Les options de souscription pourront être exercées au prix de 530 F par action entre le 18 septembre 1993 et le 18 septembre 1996 et porteront sur un maximum de 1500.000 actions.

L'augmentation de capital en faveur de l'ensemble des salariés devra intervenir au plus tard le 31 décembre 1992 et donnera lieu à la création de 500.000 actions, pouvant être portées jusqu'à 1,500.000 actions; leur prix de souscription a été fixé à 470 F.

ALCATEL ALSTHOM EN DIRECT:

MINITEL: 36.16 Code CLIFF
 Téléphone actionnaires: (1) 42 561 561

# COMPTABILITE GESTION FINANCE Devenez avec l'IGEFI des partenaires pour

l'entreprise

DIPLOMÉS D'ÉTAT et cautionnés par l'ASSOCIATION DES COMPTABLES

Mutuelle Professionnelle

Institut de Gestion et d'Études Financières 94, rue St-Lazare 75009 Paris – tél. (1) 48 74 33 15 – 42 82 16 92 trabitssement privé d'enseignement supérieur

COURS DU JOURS OU FIN DE JOURNÉE ET CONTRAT DE QUALIFICATION

DEMANDE DE DOCUMENTATION

☐ BP Bureautique
☐ BTS Comptabilité Gestion
☐ DPECF Diplôme Préparatoire Etudes Comptables et Financières
☐ DESCF Diplôme Études Comptables et Financières
☐ DESCF Diplôme Études Supérieures Comptables et Financières
☐ FINAL Expert Comptable

Adresse \_\_\_\_\_\_Tél. \_\_\_\_\_
IGEFI, 94, rue St-Lazare 75009 Paris

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

SCIENCES ET MÉDECINE

مكدا عن الأعل

# CHAMPS ECONOMIQUES

Les paysans incompris

# Rhône-Alpes: la colère des producteurs de lait

Pour la première fois depuis quinze ans, le prix du litre de lait a baissé aux dépens des exploitations isolées

N cet été fort sec, le mais ne pouvait plos attendre. Françoise Favrot a dû écourter sa petite semaine de vacances à Briançou, pour rentrer participer à l'ensilage à Saint-Jean-d'Ardières, à une einquantaine de kilomètres au nord de Lyon, où elle s'est établie en GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun) avec soo fils aîné. De retour dans la verdoyante vallée de la Saone, cette femme aux yeux clairs, vive et intelligente, mère de buit enfants, a manqué laisser choir son propre journal professionnel. On n'est jamais train que par les siens.

En dernière page figurait une publicité insérée par le magasin intermarché de Villefranche-sur-Saone en faveur d'un lait demi-écrémé UHT, vendu 2,50 francs le litre, à l'occasion des vendanges. Et au recto on pouvait lire le compte rendu d'une manifestation organi-sée par la FNSEA dans un hypermarché afin d'obtenir le respect d'un accord national avec la grande distribution prévoyant ponr le même lait un prix-plancher de 2,80 francs à la vente au consom-

E. Throndson .....

----

and the same of

-

Section .

\*\*\*\* \*\*\*\*

ور جر جيد الميان ريسان

S AND DESCRIPTION OF

We is beautiful and

A STREET ST.

The same of

MY MESTER!

PART IN . SAME

And the state of the same

-

of white some

# - - W = 4

\*\* \*\* \*\* \*\*\*

eude

#### La question des prix

C'est peu de dire que les productems sont las de voir, ainsi, leur lait jouer un rôle de produit d'appel, au moment où la Communauté européenne se désengage du finance-ment de stocks insensés de beurre et de poudre. Pour la famille Favrot, et tant d'autres, la question des prix devient simplement lancioante. Eo 1984, le GAEC avait «droit» à une cinquantaioe de têtes. Il ne pent en compter anjourd'hni que 38 car, selon la réglemen- jusqu'à la corde, le ras-le-bol

tation des quotas laitiers, son «droit à produire» annuel a été réduit à 273 000 litres.

Aussi a-t-on regardé avec inquiétude le marché s'infléchir nettement, durant la campagne laitière engagée depuis le 30 mars : « C'est du jamais vu, la première baisse depuis quinze ans. » En juillet, on en était à un retard de 12 centimes au litre par rapport à l'année précédente, confirme Paul-André Desplaude, un éleveur installé à Tartaras, dans la Loire.

Tout s'eo mêle : Bruxelles, la pression de la grande distribution, un marché «lourd» et des dépasse ments occultes de quotas, reconnaît Françoise Favrot. «A la louche», pourtant, les producteurs de Rhône-Alpes ne sont pas si mal lotis. En 1990, le prix au litre a atteint 1,93 franc, c'est-à-dire 3 centimes de plus que la moyenne fraoçaise. Les producteurs de lait bénéficiant d'une appellation d'ori-gine contrôlée - surtout beaufort, reblochon - se sont largement mieux tirés d'affaire. Au bout du compte, 60 à 70 % de la collecte a été réalisée par le système coopéra-

L'année précédente, selon les dernières statistiques du bureau régio-nal de l'INSEE, l'industrie agro-ali-mentaire rhônalpine a pu fournir 423 millions de litres de lait de consommation, 6 800 tonnes de beurre et surtout 98 900 tonnes de fromage, avec la présence des tout-puissants Yoplait, Danone, Chambourcy, Bongrain, Besnier. Cepen-dant, le lait représente un petit tiers du produit agricole et un cinquième à peine si oo ne lui inclut pas la vente des bêtes de réforme.

S'il est permis un jeu de mots usé

menace. Car on compte ici un peu moins de 20 000 producteurs, con-tre 55 000 en 1984. La région a sur-tout vu disparaître des étables de moins de 20 vaches laitières, et donc 167 000 de ces sympathiques animaux. Pendant ce temps, les étables de 30 têtes et plus progressaient en nombre et en eheptel, avec 53 000 vaebes supplémentaires (+71 %).

#### Une affaire de quotas

On devine ainsi que la moyenne annuelle des livraisons par exploitation, estimée à 72 300 litres, dissi-mule de forts contrastes. Elle est encore largement moindre que la « norme » nationale (112 400 litres), haussée par l'ouest de la France. Selon Claude Guérin, ingénienr à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, une production annuelle de 200 000 à 250 000 litres de lait laisserait un revenn mensuel de 8 000 francs par familie, a sans rien faire d'autre ». Uo bon producteur de lait possède un oiveau de formation de techni-Guglielmi, enseignant-obercheur à l'Institut supérieur d'agriculture Rbone-Alpes (ISARA), « mais il n'en a pas le salaire... ».

Ce sont là quelques-uns des effets de la politique des quotas laitiers instituée en avril 1984, des effets « d'autant plus négatifs que le niveau technique et la taille des exploitations étaient faibles et que les besains en développement n'étaient pas assurés, estime Michel Guglielmi. Contrairement au discours dominant, ce ne sont pas, au moins en Rhône-Alpes, an l'a vu, les gros producteurs en croissance qui ont été le plus touchés ».

De 1979 à 1989, c'est-à-dire entre les deux recensements généraux de l'agriculture, le nombre des vaches laitières a baissé de 21 % et le total des livraisons de lait, de 6 % seulement. Tout n'est pas alle de mai en pis. Les livraisons ont progressé dans le Rhône, la Loire, la Savoie. Elles sont restées stables en Ardèche et en Haute-Savoie. Elles ont diminué dans l'Isère, l'Ain et surtout la Drôme.

L'âge moyen des producteurs est passé à cinquante-quatre ans. Il aurait du être sensiblement plus élevé si l'on avait simplement extrapolé les résultats dn recensement. Du point de vue de l'économie générale, la politique agricole aurait donc produit quelques hienfaits.

Cependant, il subsiste d'autres questions, que pose avec insistance le monde paysan. Certains agricul-teurs peinent à transmettre leur explnitation à leurs descendants. Celui qui reste à la terre doit racheter la part des frères et sœurs, au prix d'un codettement insupportable. Comment ont évalué les bénéficiaires de la redistribution des droits à produire? A-t-on véritablement contribué à améliorer la collecte et la compétitivité des sous-fi-

Il n'est pas clair pour tout le monde que le slogan « big is beau-tiful » puisse triompher dans le monde agricole, a Dans la Loire, ceux qui vivent le mieux produisent seulement 80 000 à 100 000 litres par an », estime Paul-André Desplaude. Ce « paysao de gauche », dira-t-oo pour simplifier, membre de la Confédération paysanne, ne revendique pas de nouvelles aides, susceptibles de soulever l'ire des citadins, auxquels l'impôt-séche-

resse de 1976 a laissé un souvenir

مكذا من الاصل

Il souhaite une autre répartitinn des subsides existants et l'institution d'un prix-planeher que vien-drait complèter un surcroit tenant compte de la nécessité de maintenir une présence paysanne sur l'ensem-ble du territoire. Cela ne constitue-rait pas une réforme, mais une

Les pouvoirs publics et certains programmes de la CEE ont déjà évolué en faveur d'une aide au producteur plus qu'au produit, mais un risque subsiste de voir se développer des friches, comme sur le plateau du Verenrs. Le robuste Savoyard Michel Paravy, établi à Saint-Cassin, s'emporte presque : « Il faut que tous les rôles des pay-sans soient reconnus par le biais des

#### Des fermes d'avenir

Dans son Forez, Paul Chataignon fait écho; « On ne peut pas se satis-faire d'entretenir le paysage sans produire, il ne suffit pas de donner un coup de faux par an et d'attendre le touriste pour le plumer... » En définitive, il s'agirait de lever un malenteodu portant sur ce que désirent les citadins et ce que peut leur proposer le monde rural.

A l'adresse de ces jeunes qui battent en brêche la prépondérance de la FNSEA (1), Françoise Favrot déclare: « Nous ne sommes pas si éloignés. » Eux rétorquent que le syndicat dominant est à la fois juge et partie, en co-administrant le système laitier, et notamment les coopératives de collecte, qui n'ont pas, de l'avis général, un comporte-ment très différent de l'industrie privée, nuisant à la qualité de l'en-

vironnement - « la spécialisation nous conduit à l'usage de produits chimiques », assure le Dromnis Max Bonnardel – et à nn barmonieux aménagement du territoire. Cas coopératives et industriels classiques décident au mieux de leur intérêt pour organiser la eollecte avec de gros porteurs et sont tentés de laisser à l'écart des exploitations

La prépondérance de la FNSEA résulte d'une longue tradition d'or-ganisation, qu'André Rul, directeur de la Fédération laitière Rhône-Alpes, date des années vingt. Malgré tout, la profession ne se sent pas assez prise en considération. Elle a été décue de recevoir sur la tête. aux premiers jours de septembre, un «énième » plan bruxellois, prévoyant pour la région 270 millions de francs pour le rachat de droits à produire, soit 8 % du litrage. Deux pour cent seront «gelés» et le solde sera redistribué à des agriculteurs prioritaires, des jeunes ou des explaitants particulièrement dyna-

Le 29 septembre à Paris, Françoise Favrot battra donc le pavé, lors de la grande manifestation nationale de la FNSEA. Pratique-ment à la même date, dans les villes de la région, la Confédération pay-sanne multipliera les « fermes de l'avenir », où les eitadins pourront décnuvrir les veaux, vaches, eochoos et couvées. Et le monde

GERARD BUÉTAS

chambre régionale d'agriculture, en 1989, la FNSEA a obtenu en Rhöne-Alpes 66,5 % des 57 646 suffrages exprimés, devançant la Confédération paysance (22,7 %), le MODEF (7,1 %) et la FFA (3,7 %). (1) Lors des dernières élections à la

Minitel 36 29 00 59. Parce que quand une entreprise a l'air de bien marcher.

... il est parfois utile d'examiner son bilan.

Pour accéder à la totalité des 1950000 comptes et bilans des SA et SARL publiés ces cinq dernières années en France et donc savoir à qui vous avez à faire dans les affaires, composez sur votre tél. le 36290059 et appuyez sur la touche connexion/fin de votre minitel. Vous accédez instantanément aux bilans comptes de résultat, annexes et ratios de structure, d'endettement, de trésorerie... Possibilité de capture sur micro.

MINITEL 36290059. TOUS LES COMPTES ET BILANS DE TOUS LES GREFFES





PAUL FABRA

#### CHRONIQUE

TELA ne mangue, a priori, pee d'ellure de plaider pour cause d'urgence en faveur d'une réforme du syatème monéteire international ou, plutôt, en faveur de le création d'un nouveau, car celui qui est en plece sereit plutôt un « non-système ». Le moine qu'on puisse dire est que cette nécessité n'est guère percue de noe jours, ni par les hommes politiques, ni par les praticiene, ni par les profesaeurs de aciences économiques. Elle eat, au contraire, expresemment ou implicitement niée : où sont les crises de change à répétition et de plus en plua grevee que prévoyeient les Ceesendre? Qui peut prétendre, disent encore lea modernes Pangloas, que lea échenges sont entrevés pour des causes monétaires? La liberté des mouvementa de capitaux ne s'est-elle pas auesi étendue à de nombreux pays, dont la France, qui pretiqueient depuis la guerre, avec une sorte de jubilation où entreit du sadiame, les contrôles les plue inquisiteurs?

Il se trouve qu'un benquier, agissant aur la demende d'un homme politique, a'eat livré à cet exercice quelque peu iconoclaste, li a agit de Jean Guyot, fondé de pouvoir à la Banque Lazard, et bian connu depuis longtempa des milieux financiere et de la haute edminiatration - il fit partie du comité Rueff de 1958 qui prépara un plan d'aasainissement budgétaire dreconien, accompagné d'une forte dévaluetion et d'une soudaine ouverture de l'économie française sur l'extérieur. C'eat sur une suggestion d'Edouard Balledur qu'il e rédigé un repport portent le titre rueffien ; Avant qu'il ne soit trop tard, réflexions sur le système monétaire international (1).

Si le thème est insolite par les tempa qui courent, lea adlutione préconisées posent souvent autant de questions qu'elles semblent en réeoudre. Outre qu'il éclaire certaines propositions de l'encien ministre des finances, lesquelles pourraient redevenir, dans les années à venir, d'acqualité, le document rompt opportunément avec cerrain conformisme du Quei de Bercy; à sa manière, il apporte une bouffée d'air frais dans un elimat inexplicablement carectérisé par un satisfecit quasi général.

Tandis que les théoriciens régnant sur les facultés de France et d'Angleterre, comme d'Amérique et du Jepon, continuent d'enseigner des doctrines s'inspirant de la conviction que les marchés

# Insaisissable réforme monétaire

nels »; qu'en vertu de cette doctrine dominante eucune meaure de modernisetion n'est désormale plus décidée dans un paye civilieé, qui ne soit directement dictée par lee professionnels, il est bon, dans de telles circonstances, qu'un praticien de grend renom et d'impeccable orthodoxie vienne rappelar que tout ne va pas pour le mieux dens le meilleur des mondes possiblea. Son mérite est encore de ralever le lien, en général paesé soue ellence, entre, d'une part, les procédés contestables des merchée de capiteux, où le volume dee traneactione double en l'espace de quelques ennéea, et, d'autre pert, l'abcence d'un système monétaire auto-régulateur.

«La technique des marchés à terme et des marchés d'actifs conditionnels, dit Jean Guyot, conduit les opérateurs à s'insérer le plus aouvent dans la tendance du marché, aeule manière de réaliser les profite à court terme généralement recherchés. De ce fait, la tendance du marché va s'amplifier. Selon l'expression d'un spécieliste, il ae crée de le sorte das « marchés de Panurge, »

Noire auteur ne e'en tient psa là, il ajoute aussitôt : «Une eutre coneéquence de la facilité financière presque illimitée qui résulte de l'absence de toute contreinte monétaire extérieure est le développement incontrôlé des opérations de « leverage », où le recours au crédit - et notamment au erédit extérieur - tient lieu de plen de financement, au défi de toutes les règles traditionnelles de prudence financière. »

Sur les marchés des changes, les écarts de cours, décormais considérables, « ont sur la charge réelle des dertee, exprimée dans une monnaie qui n'eet pes calle de l'emprunteur - ni parfois celle du prêteur, - un tel impact qu'ils font peser sur la situation financière des Intervenents un risque anormal et qu'ils fragilisent la politique des Etats en matière de teux

Au sujet du fameux divorce, dont Il était si souvent queedon au cours des récentes années, entre le monde de le finance et l'économie dite réelle. Jean Guyot dit simplement, en usant d'un vocebuleire financiers sont essentiellement « ration- | empreint de bon sens : «Les décalages croissants qui se produisent entre cette | sphère de spéculation et la zone d'activité industrielle et commerciale « normale » en matière de bénéfices, mais aussi de rémunération ou de loyer, risquent de provoquer dee perturbations de plue en plus graves dans le jeu des activités productrices, evec des transferts d'hommes er de reseources peu conformes à l'utilité économique er sociale.

» Au surplus, le danger n'est pas nul de voir le pression inflationniste transmise de la sphère de spéculation à la zone d'activité «normale». C'eet le cas notamment dans le secteur immobilier : les prix considérables arteints par les bureaux et les appertements des quartiars recherchés das grandes capitales attirent vers eux ceux des immeubles moins bien situés. » Il est vrai que, depuis que ces lignes ont été écritee, dee corrections ont eu lieu : les golden boys ont été licenciée et les appertements à Paris (et dans d'autres grandes capitales) om eccusé una chute des cours a'étageant entre 20 % et 40 %. Meie le brutalité de ces rajustements epporterait plutôt de l'eau su moufin de notre auteur,

Thi point sur lequel on eurait eimé voir Jean Guyot pousser plus loin l'enalyse est le peradoxe présenté par un monde où, effectivement, las disciplines monétaires et de crédit ee sont relâchées, mais où l'obsession de la politique monétaire est devenue universelle. Faute d'élucider complètement cette question, con ergumentation n'est pas exempte de contradiction. «L'ebsence de toute contrainte monétaire extérieure ». dont il parle à la page 13 (voir le passage eité plus haut) ne cadre pas avec la juste remarque qu'il fait soue forme d'interroraoon à la page 35 ; «... Qui peut raisonnablement soutenir que la contrainte exténeure sur la politique économique a été moins forte depuis l'instauration du flottement?»

La raison de certe entinomie se trouve sens doute dane l'Inextriceble situation dane laqualle le fonctionnement du svetàme d'étaion de change-doller place les instituts d'émission du monde entier. A ce mécenieme, il est fait ellusion par référence aux analyses de Robert Triffin et de feu Jacques Rueff. Peut-être aurait-il fallu insister devantage sur la fatalité à laquelle Il condemne les eutorités monétaires. L'Inflation mondiele, résultant de l'eccumulation dee réserves monétaires en devises (principalement dollars, mais aussi, en proportion croissante, deutschemarks), conduit les banques cantrales à émettre de le monneie. Cette monnaie est la contrepartie précisément de ces achats de devisee, qui représentent des crédits invisibles octroyés aux pays devenus centres de réserve. Simultanément, ces mêmes banques centrelee sont emenées à pratiquer des politiques de plus en plus restrictives pour essaver de neutraliser les effets de ces interventions.

Quand il en errive au chapitre des propositions, Jean Guyot reppelle les trois solutions poseibles dont avait perlé Edouard Balladur en 1988 lie Monde du 20 janvier de cette année-là). La première consistereit à renforcer la coopération internationale telle qu'elle existe; la seconde tendrait à bâtir un système anaioque su système monétaire européen. Ces solutions. Il les critique à la suite d'Edouard Balladur lui-même : l'encien ministre s'exprime sur le sujet dans la pré-

La pramière epproche, illustrée per les eccorde du Louvre de février 1887, « repose entièrement sur la bonne volonté des participants ». Jean Guyot ne précise pes qu'en réalité ces accords étaient le contraira d'un rétablissement des disciplines. Ne faisaient-ils pas obligation à l'Allemagne et au Japon d'abaisser leurs taux d'intérêt à des niveaux déraisonnablee fles taux d'escompte de ces deux pays ont été alors remenés à 2,5 %)? On peut regretter que notre auteur ne relève pas non plus la grande différence entre le SME (système monétaire européen) et le SMI (système monétaire international). Au sein du SME, il est bien prévu un mécanieme de crédit à court terme illimité, de banque centrale à banque centrale, pour défendre les perités; mais ces crédits sont

remboursables à bref délai, Autrement dit,

le mécanisme de soutien ne crée pas durablement de la monnaie d'inflation.

La raison de cete omission est peut-être qu'en 1987-1988 Edouard Balladur, suivant la tradition du ministère des finances. essaye d'arrecher aux Allemands et aux Hollandais une réforme du SME qui aurait abouti à faire de celui-ci une source autonome de création monétaire par accumulation de réserves en monnaies communautaires. Au passage, Jean Guyot tord le cou à la rhétorique, chère également à la direction du Trésor, relative aux «zones de référence monétaires, dont la caractéristique - remarquons-le pour notre pert est qu'elles ne seraient pas de véritables références. Les limites supérieures et inférieurec à l'intérieur desquelles les monnaies seraient autorisées à fluctuer resteraient le escret des autoritée d'intervention

Y'EST donc sur la troisième solution que Jean Guyot concentre toute son ettention. Il e agirait de créer un nouvel instrument de réserve, qui serait, en fait, un panier de monnaies, éventuellement complété par une composante or ou matière première. Rien de très, nouveau dans cette proposition. Notre auteur pense qu'elle pourrait permettre de sortir de l'étalon de change. Voire. L'instrument de réserve ne raprésenterait-il pas les monnaies faisant partie du panier qui serviralent à le définir (dollar, yen, monnaies de la zone européenne) ? Les pays qui détiendralent cer instrument de réserve seraient ainsi amenés en réalité à faire crédit eux Etats-Unis, à l'Europe et au

Jean Guyot propose de créer une nouvelle institution pour gérer le système. Il n'est pas découragé par l'impuissance du Fonds monétaire à se hausser à un tel rôle. L'auteur pense que cie nouvel instrument monétaire devrait remplacer les devises étrangères qui constituent aujourd'hui les réserves des banques centrales ». A la fin des années 70, il était question de créer un « compte de substitution ». Le projet n'a pas eu de suite.

(1) Le document, de quarante huit pages, distrirue par son auteur, ne porte aucune mention

# Le capitalisme est nu

par Didier Pene

ES hommes politiques et les économistes des pays occi-dentaux ont de la chance. L'effondrement de l'économic des pays commu-nistes concentre l'attention des médias et la détourne des médiocres performances de l'économie occidentale. L'absence d'alternative au système dominant fait que l'on considere tout ce qui se produit chez nous conime normal. Or, une dizaine d'années après les débuts de la « révolution » libérale, il est permis de poser des guestions.

La croissance des économies occidentales au cours de la dernière décennie a été simplement comperable à celle des années 1974-1979. et notablement inférieure à celle des « trente gloricuses ». L'inflation e diminue, mais les pressions inflationnistes sont permanentes. La plupart des pays industriels n'ont pas retrouvé le quasi-plein-emploi des années 60, ni nième le laux de chômage des années situées entre les deux choes pétroliers.

#### Un système qui grince

Et, dès qu'une récession arrive, l'ensploi diminue rapidement dans presque tous les pays industriels. On a demandé aux salariés d'accepter une stegnation de leur pouvoir d'achat au début des années 80, mais les revenus ont à peine repris leur croissance depuis 1988 que le niveau de vie stagne de nouveau.

Beaucoup de pays en voie de développement conneissent une diminution de leur niveau de vie qui conduit parfois à une effrovable misère. Tout cela sans parler de l'accroissement de l'écart entre les revenus et les patrimoines, qui s'accompagne d'une « elochardisation » de ceux qui sont en dehors du système, ni des scandales finenciers à répéli-

Au bout de dix ans de libéralisalion, de déréglementation et de privatisation, les résultats sont maigres. Selon la plupart des experts, la reprise attendue sera molle et ne modifiera pas ce diagnostic.

En fait, le système grince en plusieurs endroits. Les taux réels de l'ergent excessifs en sont l'un des symptômes. Des taux d'intérêt réels élevés dépendent d'une forte demande de capitaux, de risques élevés d'inflation et de variation des teux de change ou d'une épargne insuffisante. Mais la demande de capitaux est-elle proportionnellement supérieure à ce qu'elle était à la fin de le seconde guerre mondiale, quand il y avait teot à reconstruire, ce qui n'empêcheit pas les taux de l'argent d'être proches de 0 % ? Pourquoi le risque d'infletion augmenterait-il plus le coût réel de l'argent dans une période où l'inflation est relativement maîtrisée que quand elle galopait? Et si la variation des taux de change est une cause du coût élevé de l'ergent, la liberté de fluctuer n'apporte pas que

Reste l'insuffisance de l'épargne des ménages. La stegnation de l'épargne financière paraît paradoxale evec des taux réels fortement positifs. Mais, selon les experts, l'augmentation de la valeur des patrimoines; un eodettement important et surtout le baisse de le capacité de financement des ménages ont joué en seas inverse.

El si les taux d'intérêt excessifs font le bonheur des épargnents, ils favorisent surtout les plecements à court terma les moins risqués et freinent l'investissement des entreprises en pesant lourdement sur une rentabilité déjè grevée par d'autres charges élevées. On constete ici un phénomène de type circulaire. Si le cout excessif de l'argent réduit les investissements, ce qui ralentit le eroissance du revenu des ménages, dont la faiblesse entraîne une insuffisance de l'épargne qui augmente le cout de l'argent, on tourne en rond et la croissance ne peut qu'être frei-

L'anomie de cette dernière explique aussi pertiellement le niveau élevé du chomage. Mais ce dernier dépend aussi du coût élevé de le main-d'œuvre par rapport à sa qualification. Ce eout résulte, suivant les pays, plutôt du salaire lui-même ou des charges sociales. L'insuffisance de la qualification découle, d'un côté des défaillances du systéme d'éducation, qui a du mal à suivre l'évolution de l'économie, de l'autre du fonctionnement même de l'économie, qui exige une capacité d'évolution permanente des travailleurs et marginalise ceux qui ne peuvent pas suivre. On retrouve ici un eutre obécoméne de type circu-

Le eoût élevé d'une maind'œuvre trop souvent insuffisamment qualifiée devrait encourager l'investissement, meis, comme ce eoût dépend lergement d'un salaire iodirect qui oe génère pas suffisamment d'épargne, celle-ci maoque pour financer les investissements ce qui pèse sur le coût de l'argent et dooc sur l'investissement et la croissance. Ces faiblesses du système se traduisent par une augmentation de la productivité, qui, malgré un taux élevé d'innovation technologique, reste ioférieure à celle que l'oo a connue depuis la seconde guerre moodiale.

#### De quoi désespérer

Pourquoi ne pervient-on pas à retrouver une vraie croissance durable? Seloo certains, l'essentiel est qu'on évite une détérioration plus grave, mais il y a elors de quoi désespérer de l'écocomie ! D'autres demandent de faire preuve de patience. Mais s'il faut ajouter aux dix-sept ans qui se sont écoulés depuis la première crise pétrolière neuf ans pour satisfaire aux demendes de l'industrie automobile européenne, de tels délais leissent perplexes ! D'autres encore prétendeut que des cootraintes sociales excessives subsistent. Meis des pays où elles sont faibles, comme les Etets-Unis et la Grande-Bretagne, n'obtienneot pas des résultats supérieurs oux autres.

Si l'on oe peut iocriminer oi les réglementations, oi l'innovation technologique, ni une durée d'application insuffisante, peut-être faut-il ebercher du côté des facteurs démo-

grapbiques ? Ainsi, aux Etats-Unis. la jeunesse de la génération du « baby boom » expliquerait largement l'endettement considérable, le faible taux d'épargne, dooc un coût élevé de l'argent. Celui-ci ne baisse-

rait que lorsque la récession arrive. comme en 1990-1991, le taux relativement faible du chômage s'élevant elors brutalement. La structure démographique plus âgée du Japon expliquerait un taux d'épargne plus élevé qu'ailleurs et un enût de l'argent plus faible. Le chômage moins élevé s'expliquerait aussi partiellemeet par une formation plus efficace et une meilleure intégration des travailleurs

L'Allemagne bénéficierait eussi d'une structure démographique agée et d'une épargne d'entreprise élevée qui ebaisseraient le coût de l'argent. Elle résoudrait également mieux que ses concurrents le problème de la formation de sa jeunesse, ce qui expliquerait également un chômage modéré. La France pâtirait à la fois d'une structure démographique moios agée expliquant une épargne à la beisse et un coût de l'argent excessif, de charges collectives importantes élevant le coût de la main-d'œuvre et d'un système de formation et d'intégration insuffi-

Il est symptometique que les pays les plus performents, le Japon et l'Allemagne, sont ceux qui ont apporté le plus d'attention à ces problèmes de formation et d'intégration des jeunes, alors que les pays anglo-saxons, qui sont les principales victimes de la récession actuelle, oot plus laissé les choses se faire toutes scules. Donc, le roi capitaliste déréglementé est partiellement nu, soit que ses instruments tournent en rond, soit que des variables démographiques et sociologiques au moins aussi importantes que les économiques lui échapoent. Cele revient-il à dire, pour paranhraser Winston Churchill, que le régime capitaliste est le plus mauvais des régimes, ...à l'exception de tous les autres, ou qu'il faut revoir

➤ Professeur au groupe HEC.

**BIBLIOGRAPHIE** 

# Dans les coulisses de l'entreprise

prises françaises. If n'y a pas que du vent, certes, nous dit Daniète Linhart, chercheur en sociologie au CNRS dans son nouveau livre. Mais bien de vieux comportements inspirés du taylorisme n'ont pas été évacués, surtout dans la manière d'organiser la firme.

Pour les observateurs extérieurs. « l'entreprise, d'endroit répulsif qu'elle était, devient bel et bien un lieu de fascination », écrit notre aux. couleurs appétissantes des médias, elle n'a pas réussi - en tout cas sous sa forme industrielle - à susciter l'intérêt des jeunes. C'est même tout le contraire si l'on en croit un récent sondage commandé par l'Union des industries métallurgiques et minières (le Monde du 16 août). Même si l'on fait la part des fan-

tasmes des quinze-dix-sept ans aux-quels on posait la question, il est certain que la métamorphose culturelle annoncée n'e pas du tout l'ampleur qu'on lui prête. La raison principale? Le management e parfaitement compris que, pour être compétitif, il fallait associer davanlage les travailleurs à la marche de l'outil de production, mais la vieux réflexe de méfiance, de peur de « l'opposition de classe » pousse les dirigeants à continuer « de verrouiller, de contraindre, de contrôler ». Les employeurs entendent remoti-

ver les salariés sans pour autant acher quoi que ce soit de leurs prérogatives. Ils sont aides autant par la conjoncture (peur du chômage) que par la diminution de la pression syndicale. Danièle Linhart estime que l'atelier se revalorise (nouvelles technologies, polyvelence profes-siconelle, essais d'introductions de modèles participatifs), mais que la firme se a retaylorise », à travers une plus forte standardisation et intégration. Notre auteur ne passe pas pour autant sous silence les tentatives hardies d'innovation dans la sidérurgie, par exemple, ou l'expéri-

E vous fiez pas trop aux mentation de Pengeot à Mnihouse, discours ressassés sur le où l'on tend vers nne beureuse nouvel esprit des entre- « homogénéisation de l'espace de

Une des analyses les plus fines de Danièle Linhart porte sur ce qu'elle appelle le « consentement paradoxal » des travailleurs. Objectivement, ils épousent les intérêts de l'entreprise et contribuent individucliement et collectivement par leurs efforts et leurs « savoirs cachés » à « pallier les multiples dys-fonctions entraînées par toute organi-sation formelle du travail ». Mais, subjectivement, cette ectivité de l'ombre (système D pour remédier aux pannes, oubli des contraintes de sécurité pour produire plus, etc.) représente une contestetion de la logique du système.

C'est einsi que des collectifs de travail prospèrent dans les failles de l'organisation taylorienne. Les lois Auroux conduisant à le mise en place de « groupes d'expression des travailleurs » ont plus ou moins offi-cialisé ces collectifs et obligent souvent les directions à essayer de diminuer leur influence ou à les faire entrer dans l'espace de rationalité de l'entreprise.

C'est là un risque qui menace les démarches participatives à l'œnvre. Car les « cercles de qualité » et autres groupements de ce type ini-tiés par les directions sont composés de volontaires, il ne faut pas l'ou-blier, ce qui limite leur audience.

On n'a pas encore balayé dans les coulisses de l'entreprise les résidus d'un siècle et plus d'affrontements. Mais il faudrait une sorte dose d'optimisme pour croire à l'éradication des conflits. Le pouvoir, la vie, en sont la source même. Le seul espoir est que le désordre devienne créateur d'ordre... jusqu'au prochain désordre.

PIERRE DROUIN

▶ Le torticolis de l'autruche. L'éternelle modernisation des entreprises françaises, de Danièle Linhart, Seuil, 250 p., 120 F.

هكذا من الأصل

GOR S.A.

REPRODUCTION INTERDITY

# Dirigeants

## DIRECTEUR GENERAL Vente / Location de Biens d'Equipements

Lille - Les postes qui permettent à un dirigeant ambitieux de prouver sa capacité à faire prospérer une entreprise tout en l'intéressant personnellement aux résultats sont peu combreux. Celui-ci eo feit partie. L'entreprise appartient à un groupe international doté d'un outil de production puissant. Leader sur son marché, ce groupe, dont le siège se trouve en Grande-Bretagne, est présent dans six pays d'Europe continentale. Son activité s'exerce dans le monde entier. La filiale française assure la vente et la location d'une gamme étendue de produns ; performante, elle est bien implantée dans l'ensemble du pays. Le directeur général prendra en charge l'ensemble de l'exploitation : équipe commerciale, services administratifs, services techniques. Se principale mission sera de faire progresser le chiffre d'affaires, en développant et en

tirant le meilleur parti du réseau de centres de location. De nationalité française, âgé d'an moins 35 ans, vous souhaitez prendre désormais la tête d'une entreprise en pleine croissance qui réussit. Ce poste vous apporte l'occasion de donner la pleine mesure de vos compétences. L'anglais courant est indispensable. La rémunération, qui comporte un intéressement et qui est assortie d'une voiture de fonction, est à la hauteur des ambitions que place le groupe dans sa filiale française. Pour ce poste, les réponses seront transmises directement à notre client ; prière d'indiquer le nom des sociétés auxquelles elles ne doivent pas être communiquées. Ecrire en précisant la référence B/5039M - PA Consulting Group - 3, rue des Graviers - 92521 NEUILLY Cedex -Tél. 40.88.79.75,

# PA Consulting Group

Creating Business Advantage

#### LA DIRECTION D'UNE ENTREPRISE ... LA DIMENSION D'UN GROUPE INDUSTRIEL

Groupe industriel français rassemblent des Entreprises performantes autour d'un métier commun : la Fabrication et la Distribution d'Eléments d'Assemblages, nous réalisons un C.A. de 1,5 Millierd de Francs, avec un effectif de 2.800 personnes. Nous sommes classés permi les tout premiers producteurs européens.

# **DIRECTEUR GENERAL**

500 KF+

Nous souhaitons aujourd'hui recruter un véritable Chef d'Entreprise pour prendre en main une nouvelle société industrielle que nous venons d'acquérir (200 pers. 100 MF).

De formation Ingénieur, vous aimez la technique, vous aimez aussi produire. Vous avez déjà une expérience de Direction si possible dans les biens de consommetion industriels et le pratique d'une clientèle exigeante où qualité, delai et service sont vécus au quotidien. Vous parlez anglais couramment et si possible allemand.

Entrepreneur, réalisateur, enimé d'une volonté déterminée, vous savez communiquer votre dynamisme et votre envie de réussir à vos équipes. Nul doute alors que nous nous

Pour ce poste basé dans le Nord, notre Conseil vous remercie de lui adresser votre dossier complet (lettre manuscrite, CV, photo et prétentions) sous la réf H/THI/LM à : R.P.C., 34 rue de la Fédération - 75015 PARIS



#### Raymond Poulain Consultants =

Première marque automobile japonaise en France et en Europe

# DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES



man year of the second

AND STREET Marie Contract Contra

depends to the con-

100 m

1 5 T \* 4

٠.,

10 A 7 A

10 mg - 10 mg

(1 m) 1 m

45-7-1

3.7

1. -001 9 ---

Dans les coulisses

de l'entreprise

En France, RICHARD-NISSAN importe et distribue les véhicules NISSAN. Elle crée le poste de Directeur des Ressources Humaines.

Rattaché au Vice-Président, il prend en charge la gestion complète des Ressources Humaines : Gestion des Carrières, recrutement, politique salariale... et de l'Administration du Personnel : Relations sociales (Partenaires sociaux, CHSCT), Services Généraux.

Il organise, anime, coordonne l'ensemble de ces services qu'il devra structurer et suggère l'organisation correspondant aux besoins actuels et projetés en mettant en place une véritable politique des Ressources Humaines.

Ce poste concerne un cadre d'environ 40 ans de formation supérieure (juridique, Sup de CO, Sciences Po...) ayant une expérience significative à un poste similaire, de préférence dans le secteur de l'automobile, et maîtrisant parfaitement tous les aspects de la fonction. La maîtrise de la langue anglaise est impérative. Poste basé en proche banlieue Ouest.

Merci d'adresser lettre de candidature, CV complet, photo et rémunération actuelle sous

la réf. M 88/4358 A à :

EGOR S.A. 8, rue de Berri - 75008 PARIS Tel.: (1) 42.25.71.07

**EGOR** 

PARIS AUX-EN-PROVENCE BORDEAUX LILLE LYON NANTES STRASBOURG TOULOUSE BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND EEPANA ITALIA PORTUGAL SWEDEN LINITED KINGDOM

GROUPE D'INGENIERIE DE DIMENSION INTERNATIONALE, nous recherchons pour Paris le

# Kesponsable

de nos

activités

chimie et

environnement

ORHUS, notre Consell, vous remercie de lui adresser votre candidature, sous la référence JMP/31, au

25, rue Michel Salles 92210 SAINT-CLOUD.

Sous l'autorité immédiate de la Direction Générale du Groupe, vous aurez pour mission d'assurer le développement de nos activités CHIMIE et ENVIRONNE-

Ajouté à votre formation d'Ingénieur, votre passé professionnel sera le meilleur gage de votre réussite. Vous avez :

■ dirigè un centre de profit impor-

Il assuré le management de grands projets

III pratiqué des relations commerciales de haut niveau

Vous avez également une solide expê-

**ORHUS** 

# Rénovez... Dirigez

Entreprise de bâtiment de 110 personnes, profitable, bénéficiant d'une très bonne image dans son domaine, la réhabilitation, recherche son :

# Directeur

Bras droit du Président, vous aurez en charge la gestion opérationnelle de l'entreprise et élaborerez la stratégie à moyen terme.

30/35 ans, de formation Ingénieur en bâtiment, vous avez avant tout une parfaite connaissance du secteur du bâtiment acquise au sein d'une entreprise spécialisée dans le second-oeuvre.

Vous souhaltez aujourd'hui élargir votre champ d'actions en devenant le responsable d'un centre de profit dans un climat motivant. Homme de contact, d'initiative et de décision, vous intégrerez une entreprise seine

La rémunération proposée intéressera une personnalité de premier plan.

Merci d'adresser votre dossier (CV, lettre manuscrite, et rémunération actuelle) sous ref. 150B à notre Conseil PSYNERGIE, 1 square de Luynes, 75007 PARIS.

PSYNERGIE MARSHILLER AND SERVICE

# Le Monde

#### SÉLECTION **IMMOBILIÈRE**

7° arrdt

15° arrdt

**CROIX-NIVERT** Limite 7°. Petit immeuble. O apps, fac, pierre. Bow windows Dr studio at 3 p. depler + terres. Livraisco novembra 1991

Belle résidence standing Jardin, 2 P. 41 m² Tr conft. 636 000 F. mmo Marcadet, 42-52-01-82 25 m² à rénover idontmertre 2 P. 405 000 F Satignoles studio 530 000 F Rue d'Orsel 2 P. 840 000 F Rue Alemandez 3 P. 840 000 F Av. Sa-Outon 3/4 P. 1 350 000 F Immo Martadez 42-52-01-82

18º arrdt

appartements ventes 19° arrdt beau 8 P. + perk, Loggia. 1 190 000 F. 47-00-72-21 126/130

rue Compans LES BUTTES-CHAUMONT Neul, Evraison automne, disponible: 3 APPTS STUDIO 31 m² 2 P., 45 m² 4 P., 96 m² 42-03-71-22

Hauts-de-Seine HONTROUGE Pros. Pl. J.-Jaurès Iram. récent, stand. 5°. Vue légagée. Soleil. Très agrés-ple. 3 P. 83 m². Cuis. 6q.

locations meublees

RÉSIDENCE CITY URGENT rech. pour dirigeents ferangers d'importants groupes angle-saxons LUXUEUX APPARTEMENTS MEUSLÉS, DARÉE 1 A 2 ANS LOYERS GARANTIS

locations non meublées demandes CIO FONCIÈRE DE SERVE rech. APPTS DE STANDING même MEUBLÉS GARANTIE ASSURÉE Tél.: 42-56-28-18

**EMBASSY SERVICE** DE GRANDE CLASSE VIDES OU MEURIÉS HOTELS PARTIC. PARIS et VILAS PARIS-OUEST

T. (1) 45-62-30-00 MASTER GROUP

POUR CADRES, DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS ET BANQUES 47, rue Vaneeu Paris-7\* TEL: 42-22-98-70 bureaux

Locations VOTRE SIÈGE SOCIAL **DDMICILIATIONS** 

SARL - RC - RM
Constitution de société
Démarches et la service
lamanances téléphonics 43-55-17-50

achats **EMBASSY SERVICE** 

ETRANGERS APPARTS
DE HAUT DE GAMME
PARIS, RÉSIDENTIEL TEL. : (1) 45-62-16-40

YOUS DÉSIREZ YENDRE

bureaux **VOTRE SIEGE SOCIAL** A L'ETOILE 16\* CHAMPS-ÉLYSÉES OU AVENUE VICTOR-HUGO Burx, secrét., tél., télax, tex. Comicil.: 190 à 395 F/M. CIDES 47-23-84-21.

SIÈGE SOCIAL Burx équipés te services Démarches R.C.-R.M. SODEC SERVICES

L'URSS FACE À SES RÊVES

LA DÉCONVENUE **DES CHANGES FLOTTANTS** 

20 ANS DE THÉORIE DU DÉVELOPPEMENT

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES - 12 RUE DU CHAIGNOT 21000 DIJON - TEL: 80 30 97 76

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



FOUGEROLLE **RÉSULTATS SEMESTRIELS** 

Au premier semestre de 1991 le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est élevé à 5,7 milliards de francs, soit un montant pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente. Cette sublitié a été également enregistrée dans les principales branches d'activité du Groupe en France,

Le bénéfice net consolide du sensetre – part du Groupe – a atreint 89,d mülions de francs (76 millions ou 30 juin 1990), et le bénéfice de la Société Mère FOUGEROLLE SA s'est élevé à 311 millions de francs (207 millions au 30 juin 1990), étant rappelé que ces évolutions semestrielles sont peu significatives dans les activités exercées par le Groupe.

Pour l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires devrait marquer une légère progression, et le résultat consolidé sera vraisemblablement supérieur à celui de 1990,

Le Conseil d'Administration de FOUGEROLLE a décide le versement, en décembre 1991, d'un acompte sur dividende de 33 francs par action assorti d'un avoir tiscal de 16.50 francs, contre 29 francs par action et 14.50 francs d'avoir fiscal en décembre 1990.



Le conseil d'administration du Comptoir des entrepreneurs, réuni le 18 septembre 1991 sous la présidence de M. Jean-Jacques Piette, a pris connaissance de l'activité et des résultats du premier semestre de l'exercice.

#### ACTIVITÉ FORTE HAUSSE DU SECTEUR CONCURRENTIEL

· La production des prèts du secteur concurrentiel, qui représente actuelpériode à l'autre (5,8 milliards de francs contre 4,5 milliards de francs). Toutes les filières de production ont contribué à cette progression ; les particuliers comme les professionnels (crédits-promoteurs, financements des investissements professionnels, crèdits aux collectivités locales).

Cette amélioration sensible de la production témoigne de la capacilé du Comptoir des entrepreneurs, financier spécialisé de l'immobilier, à poursuivre son redéploiement dans une conjoncture marquée par un certain attentisme.

L'augmentation annuelle d'encours est de 15,4 % (40,5 milliards de francs contre 35,1 milliards de francs).

• Le montant des engagements autorisés dans le secteur des prêts aidés par l'Etat qui apparaissent en hors bilan est en baisse de 60 % d'une période à l'autre (0,4 milliard de francs contre 1 milliard de francs) : la nouvelle réduction des aides de l'Etat et une insuffisance des PAP du

secteur groupé expliquent cette évolution défavorable. Les engagements hors bilan ont ainsi diminué de 17,6 % en un an, principalement sous l'effet d'importants transferts de PAP-diffus au Crédit fon-

#### RESULTATS DOUBLEMENT DU RÉSULTAT NET SOCIAL

Le résultat courant de gestion de la société ressort à 44.9 millions de francs pour le premier semestre 1991, contre 20,5 millions de francs pour le premier semestre 1990, soit plus qu'un doublement (+ 119 %). Ce bon résultet a pu être atteint grâce à la progression des marges du secteur concurrentiel et à une maîtrise renforcée des coûts de gestion et des

Le résultat net après impôt, qui contrairement aux deux exercices précèdents ne comporte que des produits des activités courantes, s'établit à 49,8 millions de francs fin juin 1991, contre 23,8 millions de francs fin

juin 1990, soit une progression de 109,2 %. Le résultat net consolidé du groupe Comptoir des entrepreneurs, qui était de 29,9 millions de francs au premier semestre 1990 et de 30,7 millions de francs pour l'exercice 1990, s'établit à 27 millions de francs au 30 juin 1991. Cette stabilisation du résultat consolidé est la conséquence d'inves-tissements faits par certaines filiales immobilières et non encore dénoués.

#### DÉVELOPPEMENT

Le président Piette a, par eilleurs, présenté eu conseil un certain nombre de prises de participations, notamment dans des filiales de la Caisse des dépots et consignations (SOPREC et Capri Résidences). Ces accords s'inservent dans une perspective stratégique dynamique qui consiste à renforment de l'accident de la Caisse des dépots et consignations (SOPREC et Capri Résidences). cer le présence du Comptoir dans les différents domaines de l'activité

#### PERSPECTIVES

Ces résultats et ces développements se situent dans le cadre du plan d'entreprise mis en œuvre début 1991, et dont l'un des principaux objectifs est d'améliorer rapidement la rentabilité globale du groupe. Sur la base des informations actuelles, le résultat social de fin d'année

devrait prolonger les constats faits au semestre et permettre au Comploir des entrepreneurs de confirmer les perspectives évoquées devant les actionnaires lors de l'assemblée générale du 23 mai 1991.

> Le Monde **PUBLICITÉ FINANCIÈRE** Renseignements: 46-62-72-67

# MARCHÉS FINANCIERS

PARIS, 23 septembre

Hésitant

Le nouveau terme boursier, celui d'octobre, e débuté sous d'heureux auspices tundi, les valeurs françaises streignent leur plus heut niveeu de l'année selon l'indice CAC 40. Cet indice, en hausse de 0.46 % à rouverure, affiche trois quarts d'heure plus tard un gein de 0.6 % à 1897.26 points. Toutefoie, le mouvement se ralentissair par la suite, les invaetiosauro retrouvant la prudence des jours précédents.

retrouvent la prudence des jours précédents.

L'indica CAC 40 se maintenait à + 0,03 % vers 14 heures avant l'ouverture de Well Streat. Les copérateurs, qui ont samble-t-il tourné la page sur les résultets décevants de l'emée 1931, espèrent das jours mailleurs pour 1932 let amicipent donc cette amigloration, déclarant des avalystes. Ces demiers, et notamment ceux de la banque Indosuez estiment donc que les emarchés pourraient présemer un certain attrait d'a à la fin de l'années prâce à la orabilité ou à la légère baisse des taux.

Des investisseuro ent denc peur de reter le coche et, après une grande période de réserve, cherchent à employer des capitaux dans les actions. Cette attitude est néanmoine tempérée por certains analystes moins optimistes, qui attendent en pariculler l'évolution des mouvements sociaux de la fin du mois pour prendra position. Sur le marché à règlement mensuel, les principales progressions étaient emmenées per CCMC, Majorette et Sélectibenque.

Du coté des balesses on noteré Alexi Sumbléshe Paliet et Zorlies.

Sélectiberque.

Ou coté des balases on noteit Alspi, Synthélabo, Poliet et Zodiac.
Depuio le début de l'année. les plus fortes hausses ont été emmenées per la CSEE et Moulinex avec plus de 100 % de gains. En balase figurent les Mines de Salsigne et Cégid S.A. avec des reculs variant antre 45 % et 30 %.

s Pour des raisons techniques, les cours de la Bourse de Paris du lundi 23 septembre n'ont pu

TOKYO, 23 septembre

Clos

Tous les marchés boursiers et financiara japonois étaient elos lundi 23 septembre pour célébrer la fêta de l'équinoxe d'autonne.

Les «quatre grandes»

maisons de titres japonaises

révisent leurs prévisions

à la baisse

ont révisé à la beisea leurs prévi-sions de bénéfice annuel pour l'exercice qui s'achèvera au mois de mars 1982. Ainsi, Yamaicti e revu son bénéfice avant impôt en beisse de 79 % à 20 millards de yens (854 millions de franca), soit un recui de 0,71 % par rapport à l'axercice précédent. Nomura, le

#### **BILAN HEBDOMADAIRE** DE LA BANQUE DE FRANCE

Principaux postes sujets à variation len métions de francs)

| 12 septer                        | nbre 1391 |
|----------------------------------|-----------|
| Total actif                      | 836 203   |
| Or                               | 172 747   |
| Disponibilets à vue à l'étranger | 130 297   |
| Fous                             | 59 122    |
| tion des changes                 | 17 058    |
| cooperation monétaire            | 889 06    |

Effets privés. 74 575 18 149 636 203

49 383

196 074

Titres d'Etat (bons et obligations)

Autres titres des marchés moné-

Comptes courants des établiss ments astreints à la constitution de réserves .... Compte courant du Trésor public. 11 267 Reprises de hourdais ... 9 194 Compte spécial du Fonds de stabisation des charges - Contre-

partie des allocations de droits de trages spécialix. Ecus à livrer au Fonds européen de coopération monétairs.... Réserve de réévolution des avoirs publics en or....

#### **TAUX DES OPÉRATIONS** Taux de la demière opération

10% 12% Taux des avances sur titres...

#### LONDRES

Goldman Sachs retenu pour la privatisation de BT

La barque d'effeires eméricaine Goldman Sachs and Co e été retenue par la Trésor britannique comme chef de file du placement de la tranche américaine de la privetesation de BT (enclannament British Taiscom), en remplacement de Salomon Brothere, a annoncé la Trésor vandradi 20 septambre. Au début du mols, la Trésor avait congédié Salomon Brothers, qui devait originaliement aupreviser le placament des titres sur la marché emércain, à la aute de graves américain, à la suite de graves inrégularités que cette firme d'investissement new-portaise aureit commisas lors de l'adjudication de bons du Trésor américain l'a Monda du 13 septembre). Le gouvernement britannique doit mattre en vente en novembre mattre en vente en novembre tout ou partie de la participation de 47,8 % qu'il détient encore dens 8T at dont la valeur totale ast estimée à 11 militards da livrés. Il n'e pas encore ennoncé la taille execte de la part qui sere privatisée. Le gouvernement britannique e attendu plus de quinza joure pour prendre se déclaion car il ersignait que Goldmen Sache no soit sussi mâté au scandale, aelon des informations paruss dens le presse londonienne. FAITS ET RÉSULTATS

# un recut de 0,71 % par rapport à l'axercice précédant. Nomura, le plus grande maison de titres au monde, a révisé le sien en baisse de 70 % à 75 miliards de yens (3.2 miliards de francs), soit un recut de 85 % par rapport au précédent. Réduction au sel chaz Daiwa, où il est prévo un résultat ennuel avant impôts de 62 %, à 50 miliards de yens (2,1 miliards de francs), soit un recut de 59 % par rapport à l'année précédente. Enfin, Nikko a prévu un bénéfice en baisse, pour la meison-mère, en baisse, pour la meison-mère, de 59 %, à 45 milliards de yens 11,5 milliard de francsi, en recul da 38 % par rapport à l'exercice précédent.

a Osvertore à Lille da procès opposant 10 000 commerçants à la Sedri. – Un procès opposant quel-que 10 000 commerçants du Nord à lo Sedri, la société de services télématiques dont la liquidation télématiques dont la liquidation judiciaire a été prononcée en septembre 1990, s'est ouvert vendredi 20 septembre au tribunal de commerce de Lille, En 1987, la société avait lancé un réseau national de publicité sur écrans vidéo installés chez les commerçants. Sedri a contu des difficultés financières et, en septembre 1990, sa liquidation judiciaire était prononcée. Les cummerçants payaicat un loyer mensuel d'environ 1 700 francs, mais devaient récupérer la quasimensuel d'environ I 700 francs, mais devaient récupèrer la quasitotalité de cet abonnement par des 
recettes publicitaires promises par 
Sedri. Lors de la première journée 
d'audience, le procureur a repris 
l'orgumentation du tribunal de 
commerce de Paris, qui o donné le 
11 septembre deraier raison aux 
eommerçants, selon lequel «la 
valeur économique du mutériol en 
dépendante de sa connection à un 
serseur en fonctionnement». Le tribunal de commerce de Lille doit 
rendre son jugement le 20 décembre.

bre.

D Le foie gras Delgorrat repris par le groupe Dreyfus. Voilà deux ans, le groupe Dreyfus était entré à hauteur de 49 % dans le capital du groupe Delgorrat. l'uo des grands noms du foie gras français. Il vient de porter sa participation à 90 %. Cette montée en puissance se traduit par le départ de l'actuel président de Delpoyrat, M. François Carrier, qui s'est vu proposer un poste de conseiller ouprès de la nouvelle direction. L'annonce de cette prise de L'annonce de cette prise de contrôle a crès une certaine émotion dans le Sarladais. Ce n'est ni tion dans le Sarladais. Ce n'est niplus ni moins une page de l'histoire locale qui se tourne.
M. François Carrier était en effet
à la tête d'une affaire fondée par
sa famille en 1870. Son père,
qu'on appelait « l'empereur » du
temps où il la dirigeait, lui avait
donné une dimension nationale.

Après le rachat de Birue par Colo-treau, eeux de Labeyrie et de Rou-gié par Suez, le passage de Cham-pion dans la mouvance de Panbas, Delegyrat était la seule grande maison de foie gras à avoir pu préserver son indépendance.

O Yves Saint Laurent: chate de 41,9 % de résultat semestriel. – Le groupe Yves Saint Laurent a enre-gistré une chute de son résultat semestriel 1991 de 41,9 % à semestriel 1991 de 41,9 % à
4t millions de francs contre
70,6 millions de francs pour les
six premiers mois de 1990, iodique uo communiqué du groupe
publié dimanche 22 septembre. Le
chiffre d'offaires consolidé s'élève
à 1,3 milliard de francs, en retrait
de 4,3 %.

de 4,3 %.

n Sofipost: bausse du chiffre d'affaires de 23,8 % so 1990. — Sofiposte, holding des filiales de la Poste, détenu en totalité par cello-ci, e atteint en 1990 un chiffre d'affaires consolidé de 1,843 milliand de francs, en hausse de 23,8 % sur 1989, avec un résultat net de 15,8 millions (mais une parte de 3,9 millions pour le groupe). L'essentiel (72,5 %) du chiffre d'affaires provient de la SFMI, numéro un du fret expressen France, avec un chiffre d'affaires de 1,336 milliand de france. SFMI, après une eroissance moyenne de 30 % par an, espère atteindre 1,5 milliard en 1991 (+ 12,8 %).

(+ 12.6 %).

D Oayx UK attelat un ebiffre d'affaires de 300 millions. - Ooyx UK, filiale de la CGEA (groupe Générale des coux), après le contrat de collecte des ordures ménagères de Liverpool en juin (470 000 habitants, chiffre d'affaires 40 millions de francs), vient d'obtenir ceux de Trafford Metropolitan Borough (217 000 habitants, chiffre d'affaires 26 millions), aussi does le Nord-Ouest, et de Richmondshire District (50 000 habitants) dans le Yorkshire, et ve desservir 1,4 millions hire, et vo desservir 1,4 millions d'habitants ou le janvier 1992, avec un chiffre d'affaires de 300 millions de francs.

## **PARIS**

| Second marché (edication)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cours<br>préc.                                                                                                                                                                           | Demler                                                                                                                                                                                                    | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                         | Cours<br>préc.                                                                                                                             | Demier<br>cours                                                                                                                                   |  |  |
| Alcatel Cities Arnast Associes B.A.C. B.A.C. B.G.C. Boyer (Lyon) C.A.Jde-Fr. (C.C.L) College or Carlin C.E.G.E.P. C.F.P.I. C.N.I.M. Codesour Conform Constan Demain Delmas Demainy Demain Delmas Betond Emp. Propulation Finacor Practicaparia GFF (group fon.f.) Grand Upre | 2700<br>280<br>135<br>805<br>386<br>200 80<br>903<br>400<br>700<br>134<br>288<br>949<br>278<br>862<br>175<br>425 10<br>1110<br>396<br>882<br>316<br>144<br>229 10<br>233 7<br>130<br>137 | 3771<br>281 30<br>195<br>814<br>371 50<br>205<br>925<br>404<br>706<br>139 40 d<br>290<br>935<br>278<br>870<br>175<br>421<br>1164<br><br>896<br>315<br>148 30<br>232<br>280<br>137<br>134 40<br>151<br>440 | immob. Hörelikre interna. Computer  1.P.B.M. Loca investie. Locarria Metra Cornen. Melois. Publi Filipsochi Renai Rische-Alp. Ecu (Ly) S.H.M. Salact Invest (Ly) Serbo. S.M.T. Gospil Septe TF) Thermador H. (Ly) Uniting Y. Sr-Laurent Groups. | 821<br>158 50<br>98<br>258<br>71<br>102<br>156<br>395<br>560<br>321<br>188<br>99<br>415<br>130<br>270<br>380<br>285<br>202<br>89 50<br>851 | 818<br>158 90<br>83<br>251<br>70 10<br>101 50<br>152<br>391<br>606<br>321<br>188<br>101 90<br>409<br><br>271<br>275 10<br><br>201 80<br>90<br>870 |  |  |
| Gravograph Groupe Origny Guiranti LC.C. Idianova                                                                                                                                                                                                                             | 790<br>978<br>228 90<br>123 70                                                                                                                                                           | 745<br>199<br>230<br>120 10                                                                                                                                                                               | 36-1                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b> u x                                                                                                                               | AONDE                                                                                                                                             |  |  |

MATIF Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 20 septembre 1991 Nombre de contrats: 91 206

| COURS                | ÉCHÉANCES        |             |                  |         |                  |  |  |  |
|----------------------|------------------|-------------|------------------|---------|------------------|--|--|--|
|                      | Sept. 91         | Déc         | - 91             | Mars 92 |                  |  |  |  |
| Dervier<br>Précident | 106,68<br>106,36 |             | 6,50<br>6,50     |         | 106,74<br>106,42 |  |  |  |
|                      | Options          | sur notionn | el .             |         | ·                |  |  |  |
| PRIX D'EXERCICE      | OPTIONS          | OPTI        | OPTIONS DE VENTE |         |                  |  |  |  |
|                      | Déc. 91          | Mars 92     | Déc.             | 91      | Mars 92          |  |  |  |
| 107                  | 0.70             | 1.00        | 0.00             |         | . 5.49           |  |  |  |

#### CAC40 A TERME

Volume: 8 945

| COURS   | Septembre .    | Octobre           | : Novembre        |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| Dernier | I 898<br>1 897 | 1 912.58<br>1 912 | 1 924.50<br>1 996 |
|         |                |                   |                   |

#### **CHANGES**

Dollar: 5,7150 F 1

semaine à Paris dans un contexte baissier et s'échan-geait lundi en fin de matinée à 5,7150 F et 1,6780 deutschmark, contre 5,7830 F au fixing de vendredi et 5,7405 F vendredi soir à New York

FRANCFORT 20 sept. 23 sept. Dollar (ca DM) \_\_ 1,6745 20 sept. 23 sept.

Dollar (co yeas). 134,72 dos MARCHÉ MONÉTAIRE (cliets privés) ... 9 1/8-9 L/4 %

#### **BOURSES**

Sec. 3.55 (100)

1 . . . .

٠, ٠,

A -- -- -

PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90) 19 sept. 20 sept. 122,26 122,70 (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice gineral CAC 493,17 495,28 (SBF, base 1000 : 31-12-87)

Indice CAC 40 ...... 1880,36 1 885,49 NEW-YORK (Indice Dow Jones) 19 sept. 20 sept. 3 024.37 3 019,23 LONDRES (Indice e Financial Times ») 19 sept. 20 sept. 100 valeurs 2 588,79 2 600,36 30 valeurs 2 011,30 2 038,30 Mines d'or 161,60 159,20 Fonds d'Etat 87,66 87,72 FRANCFORT 19 sept. 20 sept. ... t 620,70 1 616,07 TOKYO 20 sent. 23 sept. 

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

\_\_ 51/8%.

|                               | COURS                                                     | DO YOUR                                                   | UM                                          | MORS .                                      | DEU                                  | X MOSS                                 | SIX                                             | MORS                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                               | + bes                                                     | + hout                                                    | Rep.+                                       | ou álip, –                                  | Bep.+                                | oz dép. ~                              | Rep. +                                          | ou dép.                                    |
| \$ EU<br>\$ cm<br>Yen (100) _ | 5,7190<br>5,0405<br>4,2670                                | 5,7205<br>5,0441<br>4,2713                                | + 173<br>+ 24<br>+ 78                       | + 37                                        | + 363<br>+ 62<br>+ 188               | + 383<br>+ 86<br>+ 215                 | + 1015<br>+ 230<br>+ 644                        | + 197<br>+ 29<br>+ 70                      |
| OM                            | 3,4052<br>3,8219<br>16,5420<br>3,9024<br>4,5506<br>9,9396 | 3,4081<br>3,0243<br>16,5510<br>3,9061<br>4,5554<br>9,9479 | - 6<br>- 4<br>- 20<br>+ 27<br>- 90<br>- 112 | + 10<br>+ 4<br>+ 40<br>+ 42<br>- 64<br>- 83 | - 3<br>- 6<br>- 19<br>- 159<br>- 181 | + 19<br>+ 90<br>+ 90<br>- 126<br>- 134 | - 28<br>- 27<br>- 90<br>+ 221<br>- 513<br>- 331 | + 2<br>+ 1<br>+ 27<br>+ 27<br>- 44<br>- 20 |

#### TALLY DES ELIDOMONINAICS

| 1.4                                                                                                           | UX I                                                                          | )CO EL                                                                               | MUNIC                                                   | MNAIL                                                                                                                          | 5                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| \$ E-U 5 1/4 Yes 6 15/16 DA1 8 7/8 Plotin 5 15/16 FB (168) 9 FS 7 7/8 L (1 100) 10 3/4 E 10 5/8 Princt 9 1/16 | 5 1/2<br>7 1/16<br>9 1/8<br>9 1/8<br>9 3/8<br>8 1/8<br>11<br>10 3/4<br>9 3/16 | 5 3/8<br>6 15/16<br>9 1/16<br>9 1/16<br>9 1/16<br>8<br>11 1/8 1<br>16 1/2 1<br>9 1/8 | 9 3/16 9<br>9 3/16 9<br>9 5/16 9<br>8 1/8 8<br>1 1/2 11 | 378 5 1/2<br>7716 6 3/4<br>1/16 9 3/16<br>1/3 9 1/4<br>1/16 9 5/16<br>8 1/8<br>1/8 1/4<br>1/8 5/16<br>1/4 18 5/16<br>1/4 9 3/8 | 5 5/8<br>6 7/16<br>9 1/4<br>9 1/4<br>9 1/4<br>7 15/16<br>II 3/8<br>10 1/8<br>9 5/16 | 5 3 6 9 3 9 3 9 1 8 1 1 3 1 1 9 7 7 |

Ces cours pratiqués sur le marché interbançaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

# Le Monde-KIL ENTREPRISES à 22h15 sur RTL

Lundi 23 septembre Michel Le Guillou, PDG du cabinet de recrut Alexandre Tic.

Mardi 24 septembre Bernard Brunhes.
PDG du cabinet.
Bernard Brunhes Consultants.
Le Monte Interies dati 25 septembrobbie une acquite ex le gestion printion acie de l'emploi et les plans socieux.

مكذا من الأصل

مكذا من الاصل

TIMALIANA

• Le Monde • Mardi 24 septembre 1991 31

# MARCHÉS FINANCIERS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HÉS FINA                          | NCIERS                      | 5                                                    |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| BOURSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DU 20 SE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PTEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                             |                                                      | Cours relevés à 18 h                                           |
| Company VALSURS Comes priced. Comes 2000 C.N.E.9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CORE +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | glement mens                      | suel                        | Co                                                   | enges-<br>valeurs Cours Premier Denaler<br>précéd. cours cours |
| Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Secondary   Seco |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lufurgs                           | + 0.76    145    SoderoPisi | Price                                                | 250   Electrolate                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANT (sélection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | SICAV                       | (sélection)                                          | 19/9                                                           |
| VALEURS du pom, coupon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALEURS Cours Dertier cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALEURS Cours Dernier cours  Meg.Uniprit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALEURS Cours Dernier préo, cours | VALEURS Frais Incl.         | Rachet VALEURS Emission Frais Inc. 1033 55 Frankinge | net VALEURS Frais Incl. ner                                    |
| Actions   Acti | OURS COURS DES BILLETS 20/9 acheit vents 5 783 6 950 6 950 40 660 349 349 07 16 531 17 17 02 290 349 4 760 91 91 91 967 3 400 3 400 3 400 3 500 350 350 350 350 350 350 350 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | May Deploys   576   573   Mora Deploys   576   576   577   577   577   577   577   577   576   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577   577 | ### ALEG                          | Associc                     | 213 88   Fructiernon                                 | 10730 03                                                       |

Jn jeu de

ce=Q.L

ocė

De l'administration

14

# Les habits neufs de Carat

En cotant à Paris son holding Aegis, is groupe d'achet d'especes publicitaires Carat ne vient pas chercher de l'argent mais une notoriété et une assise en phase avac sa mue euro-.

Le holding Aegis, déjà coté à Londres et à New-York, capitelise environ 2,2 milliards de francs. De ses origines, le conseil en publicité. Aegis garde encore une porticipa-tion (non consolidée) de 40 % dans le réseau\_international d'agences EWDB, contrôlé par Eurocom qui a vocation à en acbeter la totalité.

Mais, hormis quelques sociétés de droits sportifs et de parrainage, l'essentiel de son chiffre d'affaires - 1,717 milliard de livres soit 17 milliards de francs en 1990 - et de son résultat net - 440 millions de francs - provient de l'achat d'espaces publicitaires, au travers du groupe Carat. En rachetant d'abord 50 %, puis la totalité de ce groupe français fondé par les freres Gilbert et Francis Gross, Aegis a radicalement réorienté sa stratégie (le Monde du 12 septem-bre 1989).

#### Une mue spectaculaire

L'appel au marché financier étant limité aux besoins de l'introduction - le cours londonien, en baisse de 25 % depuis un an, n'in-cite guére à des augmen lations massives de capital. – la cotation d'Aegis à Paris le 25 septembre est plus une affaire d'image que de gros sous. Les dirigeants d'Aegis veulent faire savoir au-delà de la City, échaudée par les déboires des Saatchi et autres WPP, géants de la publicité aux abois pour avoir trop usé des effets de levier, que leur activité a changé.

De fait, Caral a opéré une mue spectaculaire en quelques années. De sa création dans les années 60 jusqu'au delà du milieu de la décennie 80, la société entièrement privée fonctionnait comme un

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL :

75501 PARIS CEDEX 15 Tel. : (1) 40-65-25-25

Télécopieur : (1) 40-65-25-99

Edité par la SARL le Monde

Durée de la société :

ceot ans à compter du 10 décembre 1944

Principaux associés de la société

Société civile « Les rédacteurs du *Monde* »,

Association Hubert-Beuve-Méry »

Société anonyme des lecteurs du *Monde* 

Le Monde-Entreprises.

M. Jacques Lesoume, gérant.

Commission pantaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395-2037

PRINTED IN FRANCE

Renseignements sur les microfilms i index du Monde au [1] 40-65-29-33

Durée choisie : 3 mois □

3 mois

Adresse :.

Localité :

l an .

460 F

890 F

1 620 F

du • Monde • 1 12. r. M.-Gunsbourg 94852 IVRY Cedex

marges - jelousement gerdées secrètes - sur le volume trailé. Le volume reste un aspect essentiel du métier, mais ne suffit plus. Aussi Carat a-l-il élargi son acti-vité et est-il sorti des frontières hexagonales. L'acheteur est devenu «conseil en médias», et une part eroissante des 1 500 selariés de Carat se consacre oux études et aux optimisations qu'impose un marché devenu plus complexe. notamment avec la multiplication des chaînes de télévision privées.

En parallèle, le groupe est devenu européen. Il est fortement implanté en Allemagne, en Espagne (le marché le plus dynamique), en Italie, en Scandinavie, en Grande-Bretagne et, tout en complétent ce réseau, lance des antennes en Europe de l'Est. Achats et créations de filiales dens toutes les capitales lui essurent le premiére plece en Europe, avec plus de 10 % du marché (plus de 20 % du marché français), un chiffre que le groupe espère porter à 15 % d'iei à 1995.

Ce déploiement s'est accompagure, Les frères Gross ont échangé leur empire femilie empire femilial secret contre une part substantielle (24 %) d'un groupe coté, dont le management est européen. Les dirigeants des principales filiales sont d'ailleurs associés au cepital, où figurent Warburg Pincus (15 %) el Euro-com (11 %).

La tentative de rapprochement avec Eurocom ébauchée en 1990 a fait long feu. « Nous nous sommes rendu compte qu'il était impossible de travailler vraiment ensemble en Europe, alors que les pouvoirs publics nous l'interdisaient en France », explique le directeur général de Carat et PDG d'Aegis, M. Peter Scott, pour justifier la rupture (le Monde du 30 juillet).

C'esi donc sous sa propre bannière, devenue plus institutionnelle et européenne, que Carat veul ralentissement du marché publicilaire. Après Paris, Aegis envisage

MICHEL COLONNA D'ISTRIA

ADMINISTRATION:

94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311F

Le Monde

Jacques Lesourne, président

hilippe Dupuis, directeur commercia

15-17, rue du Colonel-Pierre-Avia 75902 PARIS CEDEX 15

Tél. : (1) 46-62-72-72

Télex MONDPUB 634 128 F

Téléfax 46-62-98-73. Société Bhale de la SARL le Monde et de Régie Presse SA.

Le Monde

TÉLÉMATIQUE

Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration

SUISSE-BELGIQUE AUTRES PAYS LUXEMB.-PAYS-BAS Voie normale-CEE

572 F

I 123 F

2 086 F

nposez 36-15 · Tapez LEMONDE nu 38-15 · Tapez LM

790 F

1 560 F

2 960 F

Le Monde

**ABONNEMENTS** 

, place Hubert-Beuve-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél.: (1) 49-60-32-90

ÉTRANGER: par voie aérienne larif sur demende.

Pour vous abonner, renvoyez ce bulletin accompagné de voire

règlement à l'adresse ci-dessus

ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Changements d'adresse définitifs un provisoires : nos abonnés sont invités à

#### Naissances

M. Pierre-Yses PÉCHQUX et M™,

de leur petite-fille

Clotilde,

à Toulouse, le 11 septembre 1991,

Ísabelle PÉCHQUX c1 Daniet BOUTIN. 5, rue Espinasse, 31000 Toulouse.

- M. et M- MALOU ont la joie d'annoncer la naissance de leur petit-fils

Quentin, le 17 septembre 1991,

> Nathalie MOREAU Phitippe DURAND.

#### Décès

M~ Claire Blanchet-Buis el sa fille Marie-Mathilde, M. et M- Philippe Blanchet-Buis

ei leurs enfants. Mª Claude Blanchet-Buis, M. et Ma Jean-Claude Blanchet, Ma S. Le Marchand, M. el M= R. Paioni et leur fille,

ont la douleur de faire part du décès. survenu le 19 septembre 1991, dans l'exercice de sa profession, de

Pierre BLANCHET-BUIS.

La date des obsèques sera communi-quée utiérieurement.

THÈSES Tarif Étudiants 50 F la ligne H.T.

#### MOTS CROISÉS

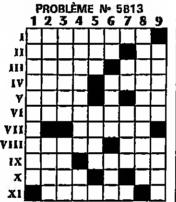

HORIZONT ALEMENT I. On lui demande parfois d'at-tendre una minute. - II. Doit être maniée avec prudence pour éviter les blessures. - Préposition. -III. N'ast pae très bonne quand elle est petite. Attendu par celui qui veut se découvrir. - IV. Peut être un très gros pâté. Facile à semer. V. Tempêtes poétiques. Protège une phalange.
 VI. Qui ont de jolies dents.
 VII. Affection mentale. - VIII. Plat, en Suisse. Il y e un froid quand il e'en ve. - IX. Prit un autre ton Deut Atre mis dans le aac. - X. Pays de poètes. Terme musical. - XI. Peut devenir dangereux à causa des ergots.

VERTICALEMENT 1. Qui a l'allure d'un maquereau. - 2. Il ne faut pas s'en servir si l'on veut retourner. Est rarement de la partie. - 3. Advarsaires des banquiers. Est utile pour le nat-toyaga des rivières. - 4. Qui n'e pes écrit pour la postérité. Conjonction. - 5. Dépôt en liquida. Qui n'e pas été appelé. - 8. Arti-cla. Autrefois, il était eouvent ettaché au parquet. Coule an Alsace. 7. Tranche de melon. Quend elles crèvent il y a beaucoup de précipitation. - B. Un homme qui tenait à peine dabout. - 9. Attirent les touristes. Pris pour aller plus Ioin.

Solution du problème nº 5612 Horizontalement

J. Feussaire. Cuita. - II. Lumière. Niort. - III. Omen. Engloutias. - IV. Raras. Ara. Pinte. - V. II. Cet. Ecu. Ce. - VI. Cérumen, Escarpé - VII. Aren. Peu. Nain. - VIII. Lô. Eider. Estima. - IX. Epi. Nèpe. Li. Rée. - X. As. Iles. Solen. -XI. Flagalléa. Nu. Ta. XII. Ait. Réer. Ta. - XIII. Unie. Sévira. Ino. L'équipe de la direction,
 De la rédaction,

Et tout le personnel du Nouvel Obseront la tristesse de faire part du décès de leur ami

#### Pierre BLANCHET,

survenu le 19 septembre 1991, au cours d'un reportage en Yougoslavie.

(Le Monde du 21 septembre.) - La famille Druesne, Françoise.

Franck et Brigitte. ses enfants, ont la grande tristesse d'annoncer le

#### docteur Henri DRUESNE,

survenu à Nice dans sa soixonte-

Les obsèques seront célébrées en l'église de Vendegles-au-Bois (Nord), le mercredi 25 septembre 1991, à

#### 32, Grande-Ruc, 59218 Vendegies-au-Bois.

 M. et M= Francis Garrisson et leurs enfants.

M= Junine Garrisson et ses fils Philippe et Jéròme Estebe, M• Jacques Garrisson et M≈ et leurs enfants.

M- Eliane GARRISSON,

ont l'immense douleur de faire part du

leur mère, grand-mère et parente, survenu le 19 septembre 1991, dans sa maison de famille.

Les obséques ont été célébrées le amedi 21 septembre, dans l'intimité

1359, avenue de Beausoleil, 82000 Montaubau.

- M≈ Maxime Gutmann, son épouse, M. et M∝ Philippe Gutmann el leurs enfants, M. et M- Robert Pick,

leurs enfants et petit-fils,

ses enfants, M. et M- André Guimann ses frère et belle-sæur. ont la douleur de faire part du décès de

#### M. Maxime GUTMANN,

survenu le 14 septembre 1991, dans sa

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-

76. rue de Passy,

bénéficiont d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Monde », sont priés de bien vouloir nous com-

#### JOURNAL OFFICIEL

Sont publiés au Journal officiel du samedi 21 septembre 1991.

DES DÉCRETS - N= 91-938 à 91-959 du 4 septembre 1991 complétant les décrets n° 91-520 à 91-543 du 7 juin 1991 portant création d'un institut universitaire de formation des maîtres dens les académies de : Aix-Merseille, Antilles-Guyane, Besençon, Bordeeux, Caen, Clermont-Ferrand, Corse, Dijon, la Réunion, Limoges, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléens-Tours, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg et Tou-

~ N∞ 91-963 du 19 septembre 1991 modifient le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

Est publié eu Journal officiel du limanche 22 septembre 1991. UN DÉCRET

- № 91-965 du 20 septembre 1991 modifient le décret nº 85-1145 du 28 octobre 1985 relatif aux conditions de rémuné-ration des personnels enseignants associés ou invités dans les établis-sements d'esseignement, supériour sements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du minis-tre de l'éducation nationale.

# Jean-Bernard SAINT,

ancien élève de l'École polytecht ingénieur du corps des Ponts et Chaussée consciller scientifique à l'INRIA (Sophia-Antipolis).

a quillé ce monde dans sa lrente et

Ses obsèques ont eu lieu le 21 sep-tembre 1991 à Saint-Sauveur-Lendelin (Manche), dans la plus stricte intimité.

Que celles et ceux qui l'ont connu et aime élèvent vers lui une pensée ou

1, place de la Libération, 95200 Sarcelles.

#### Anniversaires

- « l. art est précisément cela : le point de convergence d'une seconde ineffable avec la séguence inéluctable qui n'est autre que la mort.»

Félix C. COBO.

In memoriom d'amour en ce hui-tième anniversaire.

#### Soutenances de thèses

 Thèse de doctoral en sciences de - Thèse de doctoral en sciences de l'information et de la communication « Communications traditionnelles el mouvements révolutionnaires en tran : de la révolution conatitutionnelle de 1905-1911 à la révolution isiamque de 1978-1979». Soutenue par M→ Sétarch Gbafferi (sous la direction de M. le professeur Kazèm Motamed-Nejad). Mercredi 25 septembre 1991 à 16 beures. Université Paris-VII. 2, place Jussieu. salle des thèses, tour 25, rez-de-chaussée. tour 25, rez-de-chaussée.

- Université Paris-I, vendredi 4 octobre, à 9 heures, salle Louis-Liard, 17, rue de la Sorbonne, M. Gérard Baal : • Le Parti radical de 1901 à 1914».

CARNET DU MONDE

Tarif : la tigne H.T. Tontes rebriques \_\_\_\_\_\_92 i Abonnés et actionnaires \_ 80 i nicat. diverses ..... 95 F

Spécialiste de l'URSS et des pays baltes

## L'écrivain et journaliste Jean Cathala est mort

L'expérience du siècle

Jean Cathala, écrivain et journaliste, grand connaissaur da l'Union soviétique et des pays beltes, est mort dimanche 22 septembre, à Paris. Il était âgé de quatre-vingt-six ans.

Tant pis pour ceux qui n'auront pas connn et aimé Jean Cathala! Ils seront passés, sans le voir ou sans le comprendre, à côté d'un homme rare, chaleureux, dont la vie e été dominée et maltraitée par les deux grandes tragédies du siècle : le nazisme et, surtout, le communisme soviétique.

Mais que ceux qui n'ont pas eu la chance de compter Jean Cathala parmi leurs amis se rassurent. Il n'est pas tout à fait trop tard pour faire sa connaissance : il a eu l'élégance de ne pas nous quitter sans avoir mis le point final au Fantôme de la place rouge, le deuxième lome de ses souvenirs-ré-flexions, qui doivent paraître le 10 octobre chez Albin Michel. Ils peuvent aussi lire ou relire le premier volume des mémoires de cet homme exceptionnel, publié voici exactement dix ans, chez le même éditeur (Sans fleur nl fusil).

Rien, sinon l'époque, ne prédis-posait Jean Cathale à jouer les roles qui allaient être les siens. Il naît en 1905, dans une famille traditionnelle d'officiers dont les veleurs sont sens surprise : foi, honneur et patrie. Mais il n'intègre pas rue d'Uim et se lasse vite d'en-seigner dans l'Hexagone. C'est ainsi qu'il va se retrouver professeur, d'abord à Prague, puis à Tallin à partir de 1929. Il est vite un des personnages du petit monde de cette ville insouciante, envoie des chroniques eu *Temps*, sort beau-coup malgré ses deux jambes paralysées depuis l'edolescence. Une rumeur, qu'il aimait entretenir sans vraiment jamais vouloir la confir-mer, veut eussi qu'il ait alors collaboré avec les services de renseignements français.

#### Le cauchemar du Goulag

Il est toujours là en août 1940, lorsque l'armée rouge, avec l'appro-bation de Hitler, «libère» les pays beltes, c'est-à-dire les asservit : Cathala, qui e refusé d'être rapatrié en France, est arrêté en 1941 par le KGB, quelques jours evant que les troupes nazies, en marche dans leur grande offensive contre t'URSS, n'entrent dens le ville. Commence alors la vie du Goulag. la survie plutôt, pour ce géant dont la moitié du corpe est de plomb. Le cauchemar durera plus d'un an, jusqu'à ce qu'il soit libéré à la demende de la Frence libre et

effecté au bureau de liaison de

Kouïbychev, promue capitale de guerre par Staline.

Puis ce sera Moscou, où Cathala se retrouve etteché de presse à l'ambassade de France. Un «diplo-mate» très spécial, dont les ser-vices soviétiques font le meilleur usage evant de le reconvertir, au temps de la guerre froide, dans la propagande anti-occidentale.

2.77

1-5-50

118236

ALCONO.

e i ne

\*44 i -

English St.

Jean Cathala n'aimait pas parler de ces années noires, même s'il ne niait rien et ne se cherchait pas d'excuses. L'homme était cepen-dant trop intelligent pour ne pas finir par théoriser ce qu'il ne savait pes qu'il savait. L'espoir des années Khrouchtchev fera le reste ct c'est à la surprise générale de diplomates habitués: à le tenir pour la bête noire parfeite qu'il est invité en 1966 à l'ambassade de France, à la demande expresse du général de Gaulle, qui effectue urss con voyage historique en URSS. Considérés alors comme peu sûrs, puis comme traitres en puissance, Jean Cathala et sa femme Lucia, juive soviétique et ancienne des «partisans» de Biélorussie, décident alors de gagner la France, ce qu'ils finiront par pou-voir faire en 1972.

Depuis, leur appartement de la ruo des Orchidées, dans le 13°, était devenu la plaque tournante de tous cenx qui s'intéressaient à l'URSS ou qui en venaient. Soirée après soirée, on pouvait y rencontrer tous les amis de Jean et Lucia diplomates. écrivains, universitaires, Soviétiques en mission plus ou moins factice, qui evaient réussi à s'enfuir pour quelques jours ou

pour toujours. Jean-le-géant présidait avec sa goueille ironique entreconpée de citations latines ces longues tablées où nul n'evait besoin de s'attarder sur l'essentiel puisque tous ou presque l'avaient connu dans leur chair et leur esprit, à savoir que le régime soviétique était indéfenda-ble. On s'attardait plutôt, jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, peser eu trebnehet les signes d'évolution avant de s'interroger, plus tard, sur l'eccélération de la

Jean Cathala dégustait evec gourmandise ces grands moments de bonheur, soigneusement organisés par Lucia sans laquelle il n'aurait sans doute jamais pu rester aussi curicux, eussi vivant. Peu enclin à se plaindre, refusant toute manifes-tation de pitié, il passait le reste de ses journées à écrire sans complaisance les leçons de sa vic et à faire conneître – notamment dans /e Monde – écriveins et libres-penseurs qui evaient, d'une façon ou d'une autre, réussi à échapper au « socielisme réel ». Comment ne pes être infiniment triste an moment de lui dire adieu?

JACQUES AMALRIC



 XIV. Nasla, Sérénadea. –
 XV. Es. Une. Sète. Eté. **JBENNETON** Verticalement BULLETIN D'ABONNEMENT 1. Floricola. Fauna. - 2. Aumale. faire-part de mariage Opalines. - 3. Umar. RA. Isetis. papier à lettre 4. Sinécure. Elu. - 5. Se. Semai-6 mois □ 1 an □ nier. En. - 6. Ara. Tendelles. invitations 7. léna. Epelées. - B. Gré. Présar-Prénom: ex-libris vés. - 9. Enlacée. Ire. - 10. lo. Usuels, Prêt. - 11. Coup. Sion. Ane. - 12. Urticant, Lut. - 13. Itibagues chevalières Code postal: néraire. Aida. - 14. Et. Pimant. CONTRACTOR ACCORDING Pays: 75 bd Malesherbes 75008 Paris Net. - 15. Essa. Enée. Alose. tel. (1) 43 87 57 39 - fax (1) 43 87 13 68 Leuille: avoir l'obligeance d'écrire sous les noms propres en capitales d'imprimers **GUY BROUTY** 

• Le Monde • Mardi 24 septembre 1991 33

حكدا من الاصل

Marketta See No Marketta

Section 1

4. . .

the Section

Bergerner Land

Prévisions pour le mardi 24 septembre 1991 Soleil au Sud, plus de nuages au Nord



SITUATION LE 23 SEPTEMBRE 1991 A 0 HEURE TU



Mercredi 25 septembre: aggrava-tion pluvieuse. — Oans le nuit de march à mercredi, le temps se sera régradé sur les régions du Nord-Quest sur lesquelles il pleuvra le matin. L'après midi, les places se calmeront, mes la clet essara très nuageux avec des vents d'ouest modérés.

Dès la fin de metinée, ces plaies gegneront le Sud-Quest, les régions du Centre, le besein Parisian et le Nord-Pl-cardie. Eles cesseront dans l'après-midi. Meis on ne retrouvers pas pour subant le beau temps, les nueges restant blen présents.

tral, ces pluies prendront un caractère 28 degrés.

Las régions plus à l'est ne connaîtront la pluie qu'en soirée, mais ce na sera tout de même pas una belle journée, le soleil au fil des heures s'eftaçant au profit des nueges. Au lever du jour, les températures

seront comprises entre 12 et 17 degrés du nord au sud. L'après-midi, sur le Nord et le Nord-

Quest, le thermomètre ne dépassera pas 18 à 22 degrés. Ailleurs, la jour-

PRÉVISIONS POUR LE 25 SEPTEMBRE 1991 A 12 HEURES TU



| TEMPÉRATURES<br>Valours exert<br>le 22-8-1981 à 18 boures 1 | irone relevior est | ne .  |          |            | le         | 23-9-9        | 1<br>1 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------|------------|------------|---------------|--------|
| FRANCE                                                      | TOULOUSE           |       |          |            |            | LES_ 27       | 17 N   |
| ATACTED 28 18 1                                             | TOURS              | 21    |          | Й          | LUXEMBO    |               |        |
| HARTTE 24 19                                                | POMEAPIR           | R_ 30 | 24       | "          | MADEED.    |               | 18 N   |
| BORDERST 25 11                                              | -                  | NGE   | <b>D</b> | - 1        | MARRAE     |               |        |
| BOGRESS 22 12                                               |                    |       |          | . 1        | MEXICO.    |               |        |
| 27 13                                                       | ALGER              | 32    | 23       |            | MILAN_     | <del></del> : | 8 N    |
| VADE 25 12                                                  | CAMSTERDAN         | 15    | 15       | N I        | MONTREA    | L- 17         | 5 N    |
| CHERROUNC 18 13                                             | ATHENES            | 28    | 20 -     |            | MOSCOU_    |               | , ,    |
| (Interior 97 12                                             | BANGKOK.           |       |          | - 1        | NAIROBI.   |               | 12 N   |
| MUIN 28 11                                                  | BARCELONE          |       |          | - (        | MEM-AOR    | K 21          | 12 4   |
| GCDG12 22 14                                                | BELGRADE.          |       | 13       | <b>.</b> † | 0210       |               |        |
| 1918 21 12<br>1D0CR 22 18                                   | BERLIN             | _ 11  | 13       |            | PALWA-DE   | LAN           |        |
|                                                             | C BREXELLES.       | _ 29  |          | 1          | PÉKIN      |               |        |
| MARSHELLE 29 21                                             | C LE CAIRE         | B_ 14 |          | - 1        | HID DE JAN |               | 22 N   |
| MARKETER 25 21                                              | DAKAR DAKAR        | 38    | 28       |            | NOME.      |               | 22 W   |
|                                                             | DELE               |       |          | - 1        | SNEAPOL    |               | 4 6    |
|                                                             |                    |       |          | -1         | STOCKHO    | 17            | 4 6    |
| PARTERINATE TO TO                                           | GENEVE             |       | 17       | 0 I        | SYDNEY_    |               |        |
| PAU 22 17                                                   | HONGKONG.          |       |          | -, }       | TOKYO_     |               | ~ ~    |
| TERPSCHAN 27 21                                             | C STANBUL.         | -     |          | - 1        | TUNS       | 32            | 25 N   |
| 10 13 ST-1713 18 22 19                                      | C JERUSALEM        | 25    | 17       | N          | VARSOVI    | -             |        |
| ST-E212000 22 .10                                           | C LISPONNE         | 32    | 13       | N (        | 722430     | 19            | 18. C  |
| STRANDONEC_ 22 12                                           | C LEMDRES_         | 18    | 14       | Ŋ          | ATTACH T   | 13            | 10.0   |
| ABC                                                         | D                  | N     | 0        |            | P          | T             | *      |
| tverse brame ciel                                           |                    | ciel  | OCA      |            | phric      | tempête       | qeige  |

TU = temps universel, c'eet-à-dira pour la France : heure légela moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

# RADIO-TÉLÉVISION

**IMAGES** 

PIERRE GEORGES

# L'incorrigible Monsieur Marchais

vieux couple médiatique et compilce reformé apràe une longue séparation. Jean-Pierre Elkabbach, en son 19 heures, receveir Georges Marchals sur la Cinq. Depuis le fameux « Talsez-vous,

Elkabbachi » lencé il y e une dizaine d'années per le secrétaire général du PCF à calui qui était alors un dee journaliatee vedette d' Antenne 2, les choses ont évolué. Lee hommes aueel. Et d'ebord «l'Inébraniable, l'incomgible», selon ses propres termes, Georges Marchais.

Car Georges Merchais n'est pas soviétique en est à la s mort. Politiquement s'entend, «Et pays du tiers-monde». vous n'y pouvez rien, Elkabbach. Ou alors yous sorter votre revol-

L'ETAIT un peu comme un vieux couple médiatique et jusqu'à signifier à son vieux compilce reformé apràe e longue séparation. Jean-Pierre abbach, en son 19 heures, recent plus jamais pour le communisme, il métait pas venu et out nus.

Ni mort ni nu, mais sérieusement en retreite, l'inventeur d'une autre formule fameuse sur els bilan glo-balement positif » des peys de l'Est. On masure mieux l'embelle-ment de l'Histoire, quand le même homma, dans une révision assurément déchirante, lance comme un vulgaire enticommuniete d'hier : «Aujourd'hui, c'est la misère, c'est la crainte de la famine. L'Union soviétique en est à la situation des

On mesure l'ampleur et de la déception et du revirement, quand, Georges Marcheis condamne les à des ejeuness.

Georges Marchais vient parler da se sont « trompés ». Après leur l'échec des pays de l'Est, de ce chute. socialisme-là enon fondé sur la démocratie, sur la liberté, sur le gouvernement des hommes par les hommes et pour les hommes ». de les hommes ». certes, le secrétaire général du PCF de l'entre des hommes ». Georges Marchais e rêvé e'est défendu de découvrir cela aujourd'hui, son parti et lui l'ayant déjà dit, dàe 1978, lors du 22ª Congrès.

C'est vrai. En 1976, le PCF avait condemné le etelinisme, «una chose terrible s. Vingt-trols ans epràs la mort da Steline, fera epràs la mort de Steline, fera remerquer Jean-Pierre Elkabbach. Marchais, c'est dire son trouble, a C'est vrai. En septembre 1991, même envisagé de passer le main

En son face-à-face avec Jean-Pierre Elkabbach qui ne la ména socialisme à la frençaise, d'un socialisme national plutôt qu'internationaliste. Georges Marchais e dit et répété qu'il était « français » et qu'il avait peur de ce egrand vides politique dont le pays est atteint. Georges Merchais a rêvé d'un

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque sermaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles :

> signalé dans « le Monde radio-télévision » ; u Film à éviter : » On peut voir ; » Ne pas manquer ; » » Chef-d'œuvre ou classique.

# Lundi 23 septembre

20.45 Veriétés: Stars 90. Avec Line Renaud, Véronique Jarnot, Régis Laspalès, Philippe Chevalier. Philippe Bouvard, les Grosses Têtes, Arthur, Alma de la Noche, David Hallyday, Jil Caplan, Phil Barney, le Grand Orchestre du Splendid, Indra. Stephan Eicher, Renny & Renaud Recher Renaux & Caplandid, Indra. Eicher, Benny 8.

22.40 Magazine : Ciné stars. Invitée : Jane Birkin, 23.40 Magazine : Va y avoir du sport. 0.55 Journal, Météo et Bourse.

20.45 Cinéme: Tête à claques. 
Film français de Francis Perrin (1981). Avec Francis Perrin, Fenny Cottençon, Antoine 8essis. 22.25 Documentaire : Les Années algériennes.

1. D'amour et de heine. 23,25 Journal et Météo. 23,55 Magazine : Caractères.
Diffusé sur FR3 le 20 septembre.
0.55 Série : Las Evasions célèbres.

FR 3

20.45 Cinéma : Le Détective. == Film américain de Gordon Douglas (1868).
Avec Frank Sinatra, Lee Remick, Ralph Meeker.

22.40 Journal et Météo.

TF 1

23.05 ➤ Megazine : Océaniques.
Varcors, de Dominique Rabourdin. 1. De
Jeen Bruller à Vercors.
Entretiens avec Gilles Plazy, en 1989. 0.00 Magazine : Minuit en France.

The Wind Lovers, de Jacques Smal.

0.25 Musique : Carnet de notes.

14.30 Feuilleton : Côte Ouest.

17.30 Série : 21 Jump Street.

18.20 Jeu : Une familia en or.

18.50 Feuilleton : Santa Barbara.

19.20 Jeu : La Roue de la fortune.

19.50 Divertissement : Le Bébête Show (et à 0.15).

18.15 Feuilleton : Riviera.

15.30 Feuilleton : La Clinique de la Forêt-Noire.

16.40 Club Dorothée. Amold et Willy; Jaux.

20.00 Journal, Tiercé, Météo et Tapis vert.

20.45 Cinéma : Marche à l'ombre. a Film français de Michel Blanc [1984].

22.20 Magazina : Ciel, mon mardi ! invité : Alax Métayer.

0.20 Journal, Météo et Bourse.

14.15 Feuilleton : Falcon Crest.

18.05 Série : Drôles de dames.

18.50 Magazine : Giga.

18.45 Série : Mister T. 19.15 Jeu : Question de charme. 19.40 Divertissement:

20.00 Journal et Météo.

1.20 Journal et Météo.

17.30 Jef.

14.40 Série : Détective gentleman. 15.35 Veriétés : La Chance eux chansons.

18.10 Jeu : Des chiffres et des lettres.

18.35 Magazine : Défendez-vous.

La Caméra indiscrète.

23.05 Débat : Presse contre pouvoir. Animé par Dentel Bilaian.

1.35 Musique : Jazz à Antibes.

14.30 Magazine : Regards de femme.

16.00 Magazine : Zapper n'est pas jouer.

18.30 Jeu : Questions pour un champion.

19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.35, le journal de la région.

15.00 Magazine : Musicales (rediff.).

18.15 Magazine : Une pêche d'enfer.

20.50 Mardi soir : Broadcast News. ■ Film eméricain de James L. Brooks (1997).

**CANAL PLUS** 

20.30 Cinéme : La Brigede anti-monstres (Monster Squad), II Film americain de Fred Dekker [1987). Avec André Gower, Robby Kiger, Stephen Machi. 21.45 Flash d'informations.

21.55 Cinéma : Mille milliards de dollars, mm Film françaie de Henri Verneuil (1881). Avec Patrick Dewaers, Caroline Cellier, Mel Ferrer.

0.05 Cinéme : Un cri dans la nuit. ■ Film américain de Frad Schaplai (1988), Avec Maryl Streep, Sam Neill, Dala Reeves

LA 5

20.50 Magazine: Les absents ont toujours tort. De Guilleume Durand. La gauche est-alle foutue?

22.30 Cinéma : Le Justicier de Minuit. 
Film américain de Jack Lee Thompson (1983). Avec Charles Bronson, Lise Elba-0.15 Journal de la nuit.

0.25 Demain se décide aujourd'hul.

20.35 Cinéma : Le Fièvre au corps, a Film américain de Lawrence Kasdan (1981). Avec William Hurt, Kathleen Turner, Richard Crenna.

22.35 Série : L'Heura du crime La mort est sans rancune.

0.10 Megazine : Jazz 6. Lionel Hampton Orchestra (2- partie).

0.05 Megazine : Dazibao.

2.00 Rediffusions.

0.00 Six minutes d'informations.

LA SEPT

20.00 Documentaire : On e raison de se révolter, D'André Waksman, 2. Du com-munisme au meoîsme,

21.00 Cinema : Lee Favoris de la lune. 22,40 Court-métrage : Appelez le 17.

23.05 Musique : Salsa opus 2. Colombie, un pays tropical.

FRANCE-CULTURE

20.30 Le Grand Débat. Peut-on en finir avec le chômage? 21.30 Avignon 91. Seaside, de Marie Redonnet. à la chapelle Saint-Clair.

22,40 La Radio dans les yeux, L'echalité de l'architecture.

0.05 Ou jour zu (endemain. Feetival du film de Venise. 0.50 Musique : Code. Textile de nuit.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 4 août lors du Festival de La Roque-d'Anthéron) : Partita pour cla-vier m 6 en mi mineur BWV 830, de Bach; Quaire impromptus pour piano op. 90, de Schubert; Sonate pour piano nº 7 en si bémol majeur op. 83, de Prokofiev; Elégie pour piano, de Rachmaninov; El Salon Mexico, de Copland et Bernstein; Liebes

23.07 Poussières d'étoiles.

# Mardi 24 septembre

20.00 Un livre, un jour. Œuvres, d'Antoine Blondin.

20.10 Oivertissement : La Classe. 20.45 Téléfilm : Baptême.

22.05 Journal et Météo.

22.30 Mardi en France.

23.25 Magazine : Océaniques.
Vacors, de Dominique Rabourdin. 2. Après le Silence de la mer. 0.25 Musique : Carnet de notes.

**CANAL PLUS** 

16.00 Cinéme : Trois ennées. 
Film français de Fabrice Cazenauva (1990).

17.30 Dessin enimé : Les Simpson. 18.00 Canaille peluche. Captain Planet. - En clair jusqu'à 20.30 -

18.30 Ça cartoon. 18.50 Le Top.

19.20 Magazine : Nulle part eilleurs. Invitée : Muriel Hermine. 20.30 Cinéma : Qui veut la peau

de Roger Rebbit? • • Film eméricain de Robert Zemeckis (1988) 22.10 Flash d'informations. 22.15 Cinéma :

Nuit d'été en ville. \*\* Film français de Michel Deville (1990).

23.35 Cinéme : Erik le Vilding. 
Film britannique de Terry Jones (1989).

LA 5

14.25 Série : Sur les lieux du crime. 18.00 Série : L'Enquêteur. 16.50 Youpil L'école est finie.

17.30 Jeu : Pas de panique. 17.45 Série : Cap danger. 18.15 Série : Sherif, fais-moi peur. 19.05 Série : Kojak.

0.15 Magazine : La 25 Heure. L'ile aux marveilles de Manoël, de Raul Ruiz ¡1- partie). 20.00 Journal et Météo. 20.40 Journal des courses.

20.50 Cinéma : Splash. 
Film américain de Ron Howard (1984). 22.30 Magazine : Ciné Cinq. 22.45 Cinéma : Femme d'un soir. U Film itelian de Piero Schivazappa (1985).

0.25 Journal de la nuit. M 6

14.05 Feuilleton: La Dynastie des Guidenberg. 14.55 Série : Cagney et Lacey.

16.40 Magazine : 6. Avenue. 17.00 Jeu : Zygomusic. 17.35 Serie :

Les Années coup de cœur. 18.05 Série: Mission impossible.

19.00 Serie : La Petite Maison dans la prairie.

19.54 Stx minutes d'informations. 20.00 Série : Cosby Show.

20.35 Téléfilm : Les Vengeurs masques et le Mystère du phare.

22.15 Documentaira : 60 Minutes, Quelqu'un don mourir, de Claude Gaignaire. 23.05 Série : Brigade de nuit. 0.00 Six minutes d'informations.

LA SEPT

16.30 Documentaire : Vie privée d'un orchestre.

17.25 Documentaire : Et la vie. De Cenis Gheerbrant. 19.00 Documentaire : La Matière. 2. La matière unifiée.

20.00 Documentaire : Les Nouvelles Grandes Personnes.

21.00 Jazz : Carla 8ley et The Big Band. 22.10 Theatre: Penthésilée. Pièce de Heinrich von Kleist, mise en scène de Hane Jürgen Syberberg, avec Edith Clever.

#### FRANCE-CULTURE

20.30 Archipel médecine.

Que reste-i-il de la vocation médicale?

21.30 L'homme en marche et le monde en direct. Las enjeux de la vidéo (rediff.). 22.40 Les Nuits magnàtiques. Les noms en personne. 1. Genèse.

0.05 Du jour au lendemain. Avec Nicolae Brehal (Sonete au clair de lune).

0.50 Musique : Coda. Textile de nuit.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert Idonné le 23 juin à la Philharmonie de Berlin): Ouatuor à cordes nº 3 en fe majeur op 73, de Chostakovitch; Suite pour violoncelle seul nº 5 en ut mineur BWV 1011, de Bach; Ouintette à cordes en un majeur op. 163 D 958, de Schubert, par le Ouatuor Brandis.

23.07 Poussières d'étoiles.

# Les amis de MM. Jospin, Mauroy et Mermaz critiquent la politique économique de M<sup>me</sup> Cresson

Les militents socielietes du courant 1 - celui de MM. Lionel Jospin, Pierre Mauroy et Louis Mermaz - se sont réunie dimenche 22 eeptembre á Alfortville, dena le Val-de-Marne, pour une journée de réflexion qui devait être consacrée à la préparation du « projet» du PS.

Les débats ont été largement occupés, en présence de plusieurs ministres, par la critique de le politique économique du gouvernement et par une évaluation morose du bilan de l'ection des socialistes au pouvoir.

Ce que M. Mauroy a appelé «l'esprit de juillet» - date de la

réunion du comité directeur lors de laquelle, il y a deux mois et demi, les différents courants du PS s'étaient mis d'eccord pour convo-quer, eu décembre prochain, un congrès extraordinaire consacré au «projet» du parti – règne eu Parti socialiste et veillait, en tout cas, sur le réunion du courant l'a Alforiville. Ce conrent n pour caractéristiques principales de rascaracteristiques principales de l'as-sembler des mitterrandistes bos-tiles à M. Laurent Fabius et d'of-frir un pied-à-terre à un possible candidat à l'élection présidentielle en la personne de M. Jeeques

Or, de M. Fabius, il n'a pas été question dimanche, et M. Delors était, comme d'habitude, retenu à Bruxelles. Le président de l'Assemblée netionale, d'une pari, et M. Micbel Rocard, d'autre part, pouvaient done passer un dimanche passible, sans s'inquiéter de ce qui se disait à Alfortville, d'eutant qu'y avaient été invités, pour bien marquer que le temps des affrontements est dépessé, leurs principaux représentants à la direction du PS: M. André Billardon, numero deux du parti, fabiu-sien, et M. Gérerd Lindeperg, membre du secrétariat national, coordonnateur des rocardiens.

A ln réflexion, MM. Fabius et Rocard pourraient trouver malgre tout, dans la relation qui leur sera faite des débuis de dimanche, quelques motifs de préoccupation. Le premier ne manquera pas d'observer que deux ministres ont été la cible du ressentiment des ora-teurs et qu'ils sont, tous deux,

Ce n'est certes pas à ce titre que MM. Pierre Bérégovoy et Michel Charasse ont été mis en cause, mais la vigueur evec laquelle ont été dénoncés les conceptions éco-nomiques de l'un et les propos de l'autre sur le chômage est annon-ciatrice d'embarras pour le chef de file du courant Egalité lorsqu'il devra, un jour ou l'autre, se pro-noncer sur les positions de ses amis du quai de Bercy.

Quant à M. Rocard, il ne lui échappera pas que, si M. Delors n'était pas à Alfortville, l'« ancrage » du président de le Commission européenne dans le courant 1 a été rappelé par la présence du directeur de son cabinet, M. Pascal Lamy, assidu tout au long de la journée et auteur, comme il se devait, du rapport introductif au débat sur l'Europe.

Tous les dirigeants socialistes pourront mesurer, à l'écoute des débats de dimanche, la profondeur du doute qui taraude les militants. Des différentes composantes du dispositif de la gauche, e'est, cer-tainement, le PS qui s'est usé le plus à l'épreuve du pouvoir, alors même que, selon les sondages, il

Brusque aggravation de la situation au Zafre

#### Des soldats se révoltent et déclenchent des émeutes à Kinshasa

La situation e'est brutalement aggravée au Zaîre, et particulièrement à Kinehasa, où la 31. brigade de l'armée cerait entrée en rébellion, dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 septembre. Selon des sources dignes de foi, ce mouvement n'aurait euscité, iusqu'à présent, aucun effrontement important, bien que des tirs d'armea automatiques et des explosions de grenades alent été entendus, lundi à l'aube, dans différents quartiers de la capitale. L'aéroport de Kinshasa est fermé et le trafic téléphonique national interrompu.

Les soldets exigent, depuis des mois, le versement régulier et une amélioration de leur solde. Leur action a déclenché des scènes de pillages, auxquels se livrent tout aussi bien les militaires, des membres de la garde présidentielle, que la population civile. L'anarchie, qui est déjà que siment latente serait devenue. quasiment latente, sorait devenue presque totale: «Plus personne n'as-sure le maintien de l'ordre», déclare un témoin,

La caserne de la 31º brigade est située aux abords de l'aéroport inter-national, qui e été fermé au trafic dès le milieu de la nuit de dimanche des le mineu de la nout de dimanche à lundi et dont un entrepôt a été mis à sue par la troupe. A Kinshasa, «plus un avion ne peut atterrir ni décoller », précise-t-on de bonne source. Les communications télépho-niques nationales ont également été interrompuses interrompues.

interrompues.

Il semble que les militaires de la 314 brigade eient reçu l'assurance de voir leurs revendications satisfaites; le gouvernement se serait engagé, officieusement, à débloquer 2 militards de zaïres pour payer soldats et officiers. Mais cette nouvelle n'aura pas forcément pour conséquence de faire revenir l'ordre et pourrait risquer, nu contraire, de « griser les troupes, qui vont exiger plus», en poussant d'autres unités à se mutiner, estiment des observateurs.

La crédibilité du gouvernement est

La crédibilité du gouvernement est actuellement eu plus bas. Les hésita-tions du gouvernement à accepter un véritable démarrage de la Confé-rence nationale – dont les travaux ont, une nouvelle fois, été suspendus vendredi – ne contribuent pas à redonner de l'autorité à un pouvoir accentral » de plus en plus déliquescent. Le déclenchement des troubles avait suscité, lundi en début l'après-midi, aueun commentaire officiel de la part du gouvernement ou du président Mobutu, pas plus que celui des dirigeants de l'opposi-

Les ambassades occidentales ont aucé, des lundi matin, des consignes de vigilance à l'adresse de leurs resde vignance à l'adresse de leurs res-sortissants, auxquels il est conseillé de ne pas quitter leurs domiciles. A Lubumbashi, capitale de la province du Shaba (sud-est), des recomman-dations identiques ont été adressées aux étrangers, en leur suggérant de « préparer leurs valises ».

L'Eglise catholique se retire de la Conférence nationale. - Ao Zaïre, l'Eglise eatbolique a annoncé, samedi 21 septembre, qu'elle se retirait de la Conférence nationale, en attendant que celle-ci pnisse démontrer «sa volonté de devenir un forum pour la réconciliation, la vérité et la démocratie». Ouverte début août et censée décider d'un programme de réformes politiques, la conférence a été marquée par de nombreux incidents et plusieurs chauffourées. Elle a, de nouveau, suspendu ses travaux, vendredi soir. (AFP, Reuter.)

► En échange de 150 F, vous pourriez vous affir par exemple ces métrages 2 fois 2,50 m de tissus ravissants à 30 F le mètre, danc 2 robes nouvelles.. Et tout est à l'avenant : excitant. nouveou, libre, élégant.

 Oubliez enfin la contrainte des prix, la prétention des boutiques, etc. ! Et venez rencontrer "La Mode-Liberté"

depuis 30 f le mètre 36, CHAMPS-ÉLYSEES PARIS SUR LE VIF

CLAUDE SARRAUTE

## Petit commerce

TIENS, encore un petit boulot blen peyant et bien peinard qui risque de prendre un coup dans l'aile, celui de donneur de sperme. Attention, s'agit pas du bénévole qui va faire un placement de père de famille, accompagné de Madame, au CECOS, banque para-publique, à succursales multiples, histoire de dépanner un couple dans le besoin. Mais du client à qui certaines agences privéea ouvrent des comptes rémunérés.

Paraft qu'elles sont plun ou moins louches, qu'il y an a un peu partout, à Brest, à Lyon, au Mans, à Strasbourg et à Merseilla. Et qu'elles se livrent à des opératione douteuses mettent en danger la santé des nouveau-nés. Invité par Elkabbach dimenche sur la Cinq, le responsable du CECOS de Reims est monté sur ses grands chevaux. Halte au trafic de paillettes qui peut rapporter jusqu'à un million de francs par an, à partir d'une demi-douzaine de dépôta dont on ignore, feute d'enquête préalable, e'ils ne sont pas porteurs du sida. Ça peut pas cominuer comme ca. Pensez un peu à toutes les nanas en mai d'enfant qui viannent, seules ou accompagnéen, vinrges même parfoie, retirer du liquide contaminé pour se retrouver neuf mois après evec un produit evarié. Feut des sanctions, faut des lois. Si on va par là, que vont deve-

nir lea étudiants -il y en a dee tas - en chevilla avec un gynéco de quartier, ravis de se faire un peu d'argent de poche en se soulageant devant una revue pomo et dernare un paravent. Dérà qu'en engendrant une ribambelle de frères et de sœurs qui e'ignorent et qui pourraient être tentée de lapiner à leur tour, bonjour la consanguinité, faudrait pas qu'en plun ils sèment le virus.

Remnrquez, depuia que le monde eat monde, la petite graine, en cae de besoin, nous, les femmes, on se la procureit sans passer à la banque. Et pour pae un rond, Maintenant, avec toua cen contrôles, nous voilà obligées de l'acheter au noir.

Carrier of the second of

Filtras Later 1991

TRANSLE OF STREET

termental and a payon to

faller presentative season tanger ( ) and or w

 $[B] = \{ e^{-\frac{1}{2} \pi i \cdot e^$ SE SE COMMENTS OF SECULOR

Part of the Control of the Control

digramme to de

Telephone Just de La Sanda

Contract of the contract of th entered and a second

7123

....

A 20 TH

L'ESSENTIEL

#### **SECTION A**

Débats : un entretien avec M. Philippe Herzog Le chef de fila des économistes du PCF précise ses critiques contre la direction du parti ..... 2

en Tchécoslovaquie Le Parlement slovaque est saisi d'une « déclaration de souveral-

Les tensions

neté ».. L'Irak et le contrôle de l'ONU

Bagdad refuse le survol de son Les élections partielles 

Les enfants de l'Est Un entretien avec M. James Grant, directeur exécutif de l'UNI-

Les Jeux d'Albertville

e malaise financier des site

savoyards..... Formule 1 L'infortune de Nigel Mansell .. 15 L'architecte Wilmotte

à Nîmes L'Immeuble d'habinatinn Vie Alesiane est une superbe démons tration de simpliché ....

« La Favorite » à l'Opéra-Comique L'opéra de Donizetti enfin jaué dens sa langue d'origine : le fran-

Le Crédit lyonnais contre M. Parretti Prncès eux Etete-Unia pour le contrôle de le Meirn Goldwyn

SECTION B Le déficit de l'UNEDIC

Difficiles négociations entra le La mort

de Jean Cathala Un journeliste spécieliete de

#### CHAMPS ÉCONOMIQUES

 Lee peysans incompris Limnusin : les éleveura mal récompensés • Rhône-Alpes : la colère des producteurs de leit Le cephelisma est nu ● Dans les coulisses de l'entreprise . La chronique de Paul Febra : « Insaichronique de real rossa e sissable réforme manétaira e 25 à 27

#### Services

Abonnements... Annonces clasaées 32 Loto, Loto sportif. Marchés finenciers .. 30 Météorologie ..... Mots croisés..... Radio-Télévision ...... 33 Spectacles...... .... 18 La télématique du Monde : 3615 LEMONDE

3615 LM Le numéro da « Mande » daté 22-23 septembre 1991 été tiré à 519 122 exemplaires. PRATIQUEZ



ET GAGNEZ

 Impact sur un public qualité des contacts Influence en réunions

 maîtrise en entretiens force de conviction ravonnement de votre personnalité

CONFERENCES GRATUITES 90 CHAMPS ELYSEES Mer 24 et Mer 20 Sept : de 15h30 à 17h15 les 24, 25. 26 Septembre : de 19h précises à 20h45 GARE de LYON, Hôtel Frantou ixtent le tour de la Gare Mardi 24 Septembre 19h précises à 20h45 Party 2 bureaux, près de l'Hôtel Mercure

2, rue de Mariy Lun 30 Sept et Mer 2 Oct de 19h précises à 20h45 . SAINT GERMAII 21 rue Thiers, RER à 100 m Mardi 1er Octobre de 16h précises à 20h45

Entrainement Carnegieº Leader mandial de la Formation Présenté en France par la Sté Weyne 2. Rue de Marty - 78150 Le Chesnay Tel 1-39 54 61 06 - Fax 1-39 54 81 25

pour le gouvernement!» Premier secrétaire de la fédéra-tion du Val-de-Marne, qui accueil-lait la réunion, M. Patrick Sève s'est estimé en droit de moissons'est estime en droit de moisson-ner les applaudissements des mille deux cents participants en dénon-cant, tour à tour, les propos de M. Brice Lalonde, ministre de l'environnement, qui envisegeait récemment des alliances à droite; ceux de M. Bérégovoy, prenant «Poincaré pour référence», ce qui est «une provocation»; ceux de M. Charasse, enfia, qui «deviennent insupportobles – fout-il le dire? faut-il le taire?» «Refusons d'être partout sur lo défensive! » a lance M. Sève, dont l'emportement a fait paraître modérée, par comperaison, la proposition de M. Glavany de rédiger dix amen-dements «politiques» eu projet de budget, de les faire connaître par « dix millions de tracts » et de dire au gouvernement : «Si vous n'en voulez pas, faites du 49-3!» «Il faut nous libèrer de lo tutelle de Bercy », essureit, pour sa part, M. Jean-Pierre Masseret, sénateur et premier secrétaire fédéral de la Moselle, qui remportait le prix de l'amertume en expliquant que le PS avait bien réussi dens les années 70, mais que depuis 1981, il ne parvient plus à jouer son

demeure, aux yeux de eitoyens

demeure, aux yeux de citoyens sévères pour les partis politiques, le plus sympathique d'entre eux. Usure lorsque M. Jean Glavany, que l'on se rappelle entrant fringent à l'Elysée, en mai 1981, comme chef de cabinet du président de la République, délégué interministériel eux Jeux olympiques aujourd'bui, s'excleme, au suiet des déclarations de M. Cha-

sujet des déclarations de M. Cha-rasse sur les faux chômeurs: « Où est passée notre capacité d'indigna-tion?» « Avant 1981, a-t-il ajouté, si un ministre de droite avait dit cela, je me demande si le premier secrétoire du Porti socialiste [NDLR: M. Mitterrand] n'ourait pas fait une conférence de presse!»

Usure lorsque M. Dominique

Taddéi, chargé de mission suprès du ministre du Iravail, naguére rocardien, constate: «Il y a une grande démobilisotinn, dans ce parti, par rapport à lo loi, On ne croit plus à la loi, on s'en remet

aux occords entre portenaires sociaux ou au budget pour modi-sier les choses. » Usure encore

quend M. Mermez, ministre de l'agriculture, évoque «lo transfor-motion, voire lo disparition» du parti né il y e vingt ans au congrès d'Epinay,

« Merci

En commençant son propos par un ironique « Merci pour le gouver-nement!», M. Mermaz exprimait l'impression étrange produne par ces propos tenus devant plusieurs ministres et secrétaires d'Etat : MM. Jospin, Miebel Delebarre, Henri Nellet (l'assistence a exprimé su solidarité à l'encieo trésorier de la expresse de trésorier de la campagne de M. Mitterrand), Mermaz, André

Laignel, Louis Mexandeau. M. Jospin a usé des circonlocu-tions qui s'imposaient à un collègue pour eboutir à regretter le «style bistro» de M. Charasse et expliquer: «Il faut concentrer nos efforts sur lo luite contre le chômage comme nous avons su les concentrer, outrefois, sur la lutte contre l'inflation » M. Mauroy a, contre l'injiation. » M. Mauroy a, dròlement, regretté que le ministre délégué eu budget ne laisse pas eux socialistes « ou moins l'illu-sion » que les décisinns importentes « peuvent être prises ailleurs » qu'à l'edministration des

Le premier secrétaire e répété que le PS « garde son droit de pro-position et de critique », qu'il usera de sa « capacité d'omendement (...) pour l'emploi et lors de l'examen du budget » et que, si nécessaire, «il oppartiendra au bureau exécutif et au comité directeur de trancher » entre les positions du gouverne-ment et celles do parti.

Il a annoncé, nussi, que le congrès extraordinaire de décem-bre sera consacré, certes, à l'adoption dn « projet », mais qu'il devra, en outre, s'accorder sur « un texte précisant nos orientations pour la période qui vient». Voilà, pour Mª Edith Cresson, de nouvelles raisons de se faire du

**PATRICK JARREAU** o Démission du président da

ennsell général de Jarn. -M. Lucien Guicbard (UDF-CDS) e présenté, landi 23 septembre, sa démission de la présidence du conseil général du Jura. Dans un communiqué, il explique que e'est pour raisons de santé qu'il abandonne cette fonction qu'il occupait depuis le 30 octobre 1989,



#### INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AMERICA:

California State Approved University - A.C.B.S.P. - Public Benefit Corporation

220 Montgomery Street ■ San Francisco CA 94104

MBA Master of Business Administration ■ Université de San Francisco spécialisée en management international, associant une pédagogie active à l'expérience d'un projet personnel/professionnel i programme américain unique dans son concept habilité à délivrer le

Master of Business Administration for International Management

Filière d'admission : 3° CYCLE Diplomes de l'enseignement suberieur : Doctorats : science lettres, droit; médecine, pharmacie - Ingénieurs - DEA - DESS - IEP Grandes Ecoles - Magistères, Maîtrises

■ Programme de 12 mois à San Francisco, en fonction de votre formation initiale et de votre niveau d'anglais, conduisant au : M.B.A. en Management International



Informations et sélections pour l'Europe : 17-25 rue de Chaillot, 75116 Paris (Métro : léna) tél.: (1) 40 70 11 71

Communique par International University of America • San Francisco - CA Programme associé en Asie : Pacific C. of HONG KONG

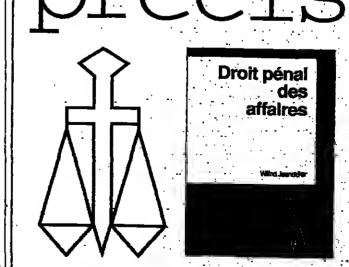